

115#66

Meisterlieben

(Filhrende Goiller)

Sine Samulana von Bleisanhien

Zuelmideliegigder Zeith

Birtin Si ilik Kormenton, S. Co.

# Geisteshelden

(führende Geister)

本

Eine Sammlung von Biographieen

Zweinndvierzigster Band

Berlin Ernst Hofmann & Co. 1902

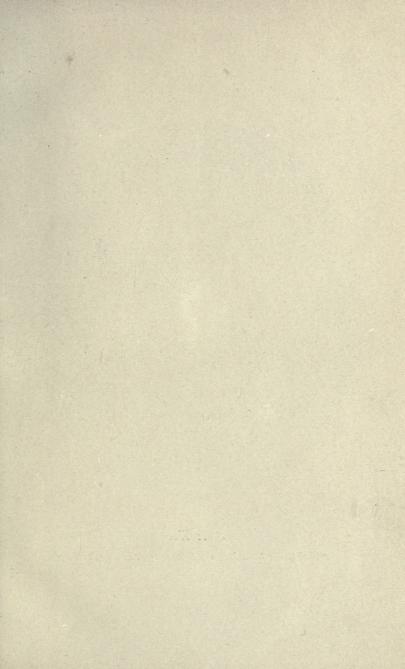



Original in der Sammlung des Herzogs von Aumale (Chantilly)

# Molière

Don

### Beinrich Schneegans

Professor der romanischen Phisologie an der Universität Würzburg

Mit Bildnis



Berlin Ernst Hofmann & Co. 1902



Zweites Tausend

PQ 1852 S4

Nachdruck verboten Übersetzungsrecht vorbehalten

## Wendelin förster

zu seinem 25 jährigen Bonner Professorenjubiläum

in dankbarer Verehrung

der Verfasser

#### Vorwort

¥

Molière und kein Ende! Ist eine neue deutsche Molière-Biographie wirklich ein Bedürfnis? — Wenn man bedenkt, daß feit dem Erscheinen von Mahren = holt' und Cotheißens Werken über Molière mehr als zwanzig Jahre vergangen sind, während deren die philologische forschung in Frankreich und Deutschland unablässig daran gearbeitet hat, dem Ceben des Dichters bis in seine geringfügigsten Einzelheiten nachzuspüren und das Verständnis seiner Werke zu fördern, wird man die frage wohl entschieden bejahen muffen. Uber unser Büchlein möchte nicht bloß die bisherigen forschungs= ergebnisse in kurzer, auch für den gebildeten Saien verständlicher Weise zusammenfassen. Nach der einen oder anderen Richtung hin war unseres Erachtens manches hinzuzufügen. So forgfältig den Quellen von Molières Werken nachgespürt worden ist, die Originalität des Dichters kam trotdem nicht klar zur Geltung, weil es diesen Arbeiten an Perspektive mangelte. Auch die eigen= artige Kompositionsart des Komikers in künstlerischer und technischer Hinsicht lag immer noch zu sehr im Dunkeln. Seine kulturelle Bedeutung als Kämpfer trat

nicht scharf genug hervor. Bei dem engen uns zusgemessenen Raum konnten wir nur im Rahmen des biographischen Bildes auf diese Fragen eingehen. Streng chronologische Unordnung — ein übrigens von den anderen deutschen Molières Biographien noch nicht besolgter Weg — erschien uns aber besonders deshalb ratsam, weil bei der Subjektivität unseres Komikers der Zusammenhang zwischen seinen äußeren Erlebnissen und seinem dichterischen Schaffen außerordentlich wichtig ist.

Möge es uns gelungen sein, den Dichter und den Menschen in seiner Größe, aber auch in seinen Schwächen, wahrheitsgetreu und anschaulich geschildert zu haben.

Würzburg, im September 1901.

heinrich Schneegans.

### Inhalt

¥

I. Rindheit und erfte Anfänge

Molière als "führender Geist". — Frankreich, die Beimat

Seite

1

#### ber Komödie. — Übersicht der Geschichte des frangofischen Luft= fpiels bis Molière. — Molières Geburt. — Sein Geburts= haus. — Seine Eltern. — Seine Studien. — Erwachen ber Leibenschaft fürs Theater. - Die Bejarts. - Bruch mit bem Bater. - Das "Illustre théâtre". II. Die Wanderiahre 26 Als Schauspieler des Herzogs von Epernon im Südwesten Frankreichs. — Erste Bersuche: La Jalousie du Barbouillé und le Médecin volant. - Bor ben Generalftanden. - 3m Dienste bes Fürften von Conti. - Der Etourdi. - Der Dépit amoureux. — Bruch mit Conti. — Rückfehr nach Paris. III. Die Zeit des Suchens und Taftens Einführung in Paris. — Im Petit Bourbon. — Die Précieuses ridicules. — Sganarelle. — Übersiedelung nach bem Palais royal. - Theaterverhaltniffe gur Beit Molières. - Don Garcie. IV. Beirat und Schule der Ghe . Armande Bejart. - Die Ecole des maris. - Die Facheux. - Molières Heirat. - Die Ecole des femmes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| V. Die Jahre des Kampfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97    |
| Der Streit um die Frauenschuse. — Mariage forcé. —<br>Die Bersailler Feste. — Der Tartuffe und Kämpfe um das<br>Stück. — Don Juan.                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| VI. Die trüben Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140   |
| Die Medizin zur Zeit Molières. — Der Amour médecin.<br>— Molières Krankheit. — Sein Bruch mit Racine. — Bershältnis zu Armande. — Der Misanthrop. — Der Médecin malgré lui. — Das Musenballet, die Pastorale comique und der Sicilien.                                                                                                                               |       |
| VII. In der Schule der Allten und im Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| des Königs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170   |
| Erzwungene Ruhe. — Die Ehebruchskomödien, Amphistryon und George Dandin. — Der Geizhals. — Monsieur de Pourceaugnac. — Versöhnung mit Armande. — Le bourgeois gentilhomme. — Verhältnis zu Corneille. — Pinché. — Die fourberies de Scapin. — Die Feste zu St. Germain, die Comtesse d'Escarbagnas.                                                                  |       |
| VIII. Das Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 219   |
| Tod der Madeleine Bejart. — Die Femmes savantes. — Bruch mit Lulli. — Krankheit. — Der Malade imaginaire. — Tod Molières. — Beerdigung. — Urteile der Zeitgenossen über ihn. — Schickfale seiner Familie und seiner Truppe. — Molières Bedeutung für das französische Theater. — Die französische Komödie nach ihm. — Sein Ginfluß auf das Lustspiel anderer Bölker. |       |
| Anhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 256   |
| Bichtigste Litteraturangaben über bas Studium Molières und seiner Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |



#### Kindheit und erste Anfänge

Als Ludwig XIV. einst Boileau fragte, wer als ber bedeutenofte Schriftsteller seiner Zeit mohl anzusehen fei, foll ihm diefer ohne Bogern Moliere genannt haben. Der König war sehr verwundert; er hätte es nie geglaubt, bemerkte er, doch muffe sich Boileau darauf besser verstehen als er. Heutzutage würde wohl keiner mehr die Verwunderung des Königs teilen. Die Litteraten sowohl als das große Bublikum würden sogar noch weiter gehen, als Boileau, und Molière als den bedeutenoften Schriftsteller seines Volles überhaupt bezeichnen. Die Stelle, die in Deutschland Goethe, in England Shake= speare, in Italien Dante einnimmt, wird in Frankreich Molière zuerkannt. Zwar wird es nicht an solchen fehlen, die sich darüber wundern, daß einem Komifer wie ihm ber erfte Blat unter den Schriftstellern seines Volkes ein= geräumt wird. Reben der allumfassenden Wirksamkeit eines Dante und Goethe, neben der gewaltigen Bedeutsam= feit eines Tragifers wie Shakespeare erscheint zweifellos Molières Bethätigung etwas eng beschränkt. Aber Frankreich hat keine Dichter, die in so großartigen Schöpfungen wie die göttliche Komödie die Weltanschauung einer ganzen Beit wiederspiegelten, oder wie Goethe auf allen Gebieten ber Litteratur beinahe gleiche Meisterschaft bekundet hätten. Voltaire hat zwar den Geist seines Volkes mit bewunderungs= würdiger Allseitigkeit zum Ausdruck gebracht, aber es fehlt ihm doch zu sehr die Wärme der Begeisterung, das Unsbewußte des poetischen Dranges, als daß er der führende Dichter seines Volkes genannt werden könnte; und Victor Hugo, der zwar den Ehrgeiz hatte, bei seiner Bethätigung auf allen litterarischen Gebieten der Prophet von Frankreichs Litteratur zu werden, ist doch nur der beredte und schwungvolle Sprecher einer bestimmten, von lhrischem Hauche getragenen Schule. Kein Tragiker reicht in Frankreich nur einigermaßen an Shakespeare heran. Dagegen vereinigt Molière in sich die Meisterschaft in einer poetischen Gattung mit der seinem Volke eigentümlichen Lebenseanschauung.

Daß die Gattung, in der Frankreich den höchsten Ruhm geerntet, gerade die Romödie ist, hat seine besonderen Gründe. Mehr als irgend eine Litteratur ift, wie G. Paris gesagt hat, die französische von sozialem Beiste erfüllt. Der französische Schriftsteller hat nicht, wie der deutsche, das Be= bürfnis, in seinen litterarischen Werken seine persönlichen Empfindungen zum Ausdruck zu bringen, nur um sein Berg zu entlaften, zu befreien von dem, was seine ganze Seele erfüllt. Der Franzose benkt vor allem an die Wirkung, die er auf das Publikum ausüben will; deshalb achtet er auch stets sorglich auf die Form, während sie von uns Deutschen, die wir mehr zu unserer individuellen Befriedigung schreiben, vernachlässigt wird. In der Lyrik ist der Franzose nur zur Zeit der Romantik ein Meister gewesen, benn er stand damals unter deutschem, also indi= viduellem Einfluß. In der religiösen Litteratur predigt und diskutiert er mehr, als daß er in mystischer Er= tase seine intimsten Gefühle auszudrücken versuchte. Dem französischen mittelalterlichen Volksepos kommt es viel weniger barauf an, die Schicksale irgend eines bestimmten Helden interessant zu gestalten, als die friegerischen und religiösen Bestrebungen und Anschauungen einer gangen Rlaffe zur Darftellung zu bringen. In keiner litterarischen Battung fommt bas foziale Element fo fehr zur Geltung als in der dramatischen. Nicht zu einem einzelnen Leser, in der Stille seines Rämmerleins, spricht der bramatische Dichter; wirkliche Personen von Fleisch und Blut, die da kommen und gehen, sprechen und handeln, wie sonst im Leben, läßt er vor eine große Versammlung hintreten, welche sofort ihren Beifall oder ihre Migbilligung unzwei= beutig und geräuschvoll auszudrücken in der Lage ift. Und namentlich in der Komödie stellt sich zwischen Bühne und Publikum sofort der lebhafteste Austausch her; denn was dieser ganzen Gesellschaft vorgeführt wird, das sind gerade ihre eigenen Gebrechen und Fehler; ihre eigenen Thor= heiten werden vor ihren Augen lächerlich gemacht. Für und wider die Ansichten des Dichters nimmt das Bubli= fum Partei. Bald jauchzt es ihm begeiftert Beifall zu, weil er seinen Gefühlen und Empfindungen schmeichelt oder das in seinen Augen Hassenswürdige angreift, bald ver= höhnt es ihn oder verfolgt ihn, weil er Ansichten verficht, die den seinigen entgegengesett sind. In keinem Lande spielt die öffentliche Meinung eine so hervorragende Rolle als in Frankreich. Die gewaltige Macht der dortigen Presse ist ein deutlicher Beweiß dafür. So dürfen wir uns denn nicht wundern, daß auch die Komödie von jeher ganz besonderen Anklang in diesem Lande gefunden hat. Dazu kommt noch ein anderes hinzu. Der Franzose ist von Haus aus kritisch angelegt. Dank der Marheit und Feinheit seines Geistes erkennt er leicht das Lächerliche an Menschen und Dingen und macht sich um so lieber darüber luftig, als ihm seine angeborene Eitelkeit seine eigenen Schwächen verdeckt und die der andern in desto grellerem

Licht erscheinen läßt. Aber er ift in seinem Spott im all= gemeinen nicht bösartig. Er ist jovial und luftig, er ist auch nachsichtig den Schwächen der andern gegenüber. Die Thorheiten der Menschen empören oder entsetzen ihn selten. Seine Satirifer sind keine Juvenale oder Swifts, die an der Welt verzweifeln und sich zu düsterer Melan= cholie hinreißen lassen. Ein Rabelais lacht aus vollem Halfe, und ein Regnier läßt fich seine gute Laune nicht durch die Thorheiten der Menschen vertreiben. Der Franzose ist leichtsinnig; er geht den Dingen nicht gerne auf den Grund; so lacht er denn auch über Dinge, die nicht lachenswert sind; er lacht nur, um zu lachen, und sein Lachen ist dann harmlos und naiv. So scheint er zur Komödie wie prädestiniert zu sein, und zwar sowohl zur Posse, die ohne Hintergedanken lacht, um zu lachen, als auch zum satirischen Luftspiel, welches alles, was dem Ideal des Künstlers nicht entspricht, verspottet, um es zu vernichten. Wenn wir uns dies vergegenwärtigen, werden wir uns nicht mehr wundern, daß Frankreich gerade in der Komödie das Vollkommenste erreicht hat.

In besonderem Maße hervorragend war bereits im Mittelalter die soziale Bedeutung der komischen Poesie Frankreichs. Nicht bloß der Umstand, daß es keine eigentslichen Schauspielertruppen gab, sondern das Bolk selbst spielend auftrat, auch die Thatsache, daß die komische dramatische Poesie sich viel direkter als jetzt mit den Tagesereignissen absakte und infolgedessen häusig die Rolle der Kanzel und des Gerichts, der Presse oder der Rednerbühne übernahm, ist ein Zeichen für das gewaltige Insteresse, welches diese Gattung im ganzen Volke hervorrusen, und für den ausschlaggebenden Einfluß, den sie auf die ganze Zeit ausüben mußte. Die einzelnen Gattungen der komischen Poesie unterschieden sich nicht scharf von

einander. Doch war die Farce mehr ein harmlos naives Stück, welches zwar oft noch von empörender Roheit, aber doch im allgemeinen ohne agreffive Tendenz war; die Sotie, welche von den sogenannten Narren in ihrem grüngelben Anzug mit Schellenkappe und Eselsohren gespielt wurde, griff mit unglaublicher Kühnheit in das politische Tagesgetriebe hinein; die Moralität, bei weitem die ernsteste der drei Gattungen, suchte in allegorischer Form moralische Lehren zu erteilen, vor dem Laster zu warnen und die Tugend zu preisen. Dramatische Stücke in unserm Sinne waren sie noch nicht. Handlung, Intrigue, Charafterzeichnung waren noch kaum vorhanden. Rur in wenigen Stücken, so namentlich in der berühmten "Farce de Pathelin', laffen fich Anfage dazu bemerken. Bis tief in das sechzehnte Jahrhundert hinein erfreute sich das Bolk an dieser mittelalterlichen Komik, welche namentlich im fünfzehnten Jahrhundert geblüht hatte. Welch weittragende Bedeutung für das ganze soziale Leben der damaligen Zeit diese Stücke hatten, ersehen wir daraus, daß Könige es nicht verschmähten, die Hilfe der komischen Muse in Anspruch zu nehmen, um im politischen Sinne auf die öffent= liche Meinung zu wirken.

In der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts vollzog sich infolge der Renaissance, welche das ganze Geistesleben Frankreichs umbildete, auch in der Komödie allmählich eine Wandlung. Man suchte bei den Italienern, welche ihrerseits auf die Alten zurückgingen, nachahmenswerte Muster. Die Änderungen, die man gegen früher vornahm, waren zwar ansangs mehr äußerlicher Art. Man strebte danach, statt der zusammenhangslosen Scenen der alten Farcen eine in mehrere Afte geteilte, einheitlichere dramatische Handlung vorzusühren. Man gebrauchte eine freiere und gewähltere Sprache als früher. Aber erst alls

mählich vertauschte man den achtfilbigen mittelalterlichen Vers gegen die Brosa. Der antike Ginfluß zeigte sich namentlich darin, daß man den Dienern, den Nachfolgern ber früheren Stlaven, die Fäden der ganzen Intrique in Die Hand gab und die weiblichen Rollen recht nebenfach= lich behandelte. Wie in den italienischen Komödien drehte sich der Inhalt des ganzen Stückes um eine schlau er= sonnene und glücklich zu Ende geführte Lift, oder beruhte auf der Berwechslung und schließlich auf der Wieder= erkennung einzelner Versonen. Nach antikem Muster spielte das Stück gewöhnlich auf öffentlichem Blate zwischen zwei Nachbarhäusern; das dramatisch Wirksamste wurde erzählt und nicht auf der Bühne selbst dargestellt. Der Ton war leichtfertig; von sittlicher Tendenz war keine Spur zu bemerken; die Komik dieser Stücke wollte nur unterhalten, nicht sittliche Schäden lächerlich machen. Mit der Zeit versuchte man immer mehr der äußeren Einkleidung der Stücke französisches Aussehen zu verleihen. Die Handlung wurde nach Paris verlegt, die Namen wurden französiert, die Sitten mußten sich so viel als möglich den einheimischen anbequemen. Auf echt französischen Ausdruck legte man besonderes Gewicht. Namentlich war es Lariven, der um die Wende des sechzehnten zum siebzehnten Jahrhundert in seinen den Italienern entnommenen Komödien in dieser Sinsicht zu wirken unternahm.

Der Aufschwung, den die Komödie unter diesem Dichter genommen hatte, erlahmte wieder am Anfang des siebsehnten Jahrhunderts. Neben der Pastorale, dem dramastischen Hirtengedicht und der Tragisomödie, die um diese Beit mächtig emporblühen, kommt nur die roheste, mit Joten gewürzte Farce der "Gros Guillaume", "Gautier Garguille" und "Turlupin" auf. Daß im Bergleich zu diesen Jahrmarktsstücken, die auf litterarische Bedeutung kaum

Anspruch erheben dürfen, die Stegreiffomödie der Italiener, welche seit dem Ende des vorhergehenden Jahrhunderts in Frankreich Eingang gefunden hatte, bei den Gebildeten viel größeren Anklang fand, wird nicht Wunder nehmen. Die italienischen Schauspieler, welche den Dialog dieser nur bem Gedankengange nach fixierten Stücke jedesmal improvifierten, waren in ihrer Art Künftler erften Ranges und verstanden sich auf die Technik der Bühne wie keine anderen damals. Go fonnte benn nur gang langfam und unter großen Schwierigkeiten ein echt frangofisches Luft= spiel sich neben ihnen den Weg bahnen. Zuerft entnahm diese neue Art Komödie ihre Muster der spanischen dramatischen Litteratur, welche gerade am Anfang bes siebzehnten Jahrhunderts einen großartigen Aufschwung ge= nommen hatte; die verwickelte Intrigue, die Beweglichkeit der Scene, die Vorliebe für das Abenteuerliche, die Affektiert= heit der nach geistreichen Pointen haschenden Sprache bils dete die Hauptmerkmale jener Komödie, die es auch nur auf Unterhaltung, nicht auf Satirifierung der damaligen Sitten absah. Bon eigentlicher Charafteristif ist auch hier noch keine Rede. In allen Komödien kommen mehr oder weniger immer dieselben Typen vor: der bramarbasierende Kapitän Matamoros, der sich seiner ungeheuerlichen Waffen= thaten und seines phänomenalen Glücks beim schönen Ge= schlecht rühmt; der schmeichlerische Parasit, der es so schlau einzurichten weiß, daß er immer auf Kosten anderer lebt; der schmutzige, grobe, eitle Pedant, der durch ein unverster schmingte, gevote, eine pedint, ver dittal ein inversiftändliches Kauderwelsch den anderen imponieren will; der geizige, stets unzusriedene, mürrische Greis, der sich von den anderen soppen läßt; die listige, wenig strupulöse Intrigantin, die gerne den jungen Leuten liebenswürdige Dienste erweist, und die schurkischen, wizigen, frechen, nie verlegenen Diener, welche stets neue Streiche im Schilde

führen und ihre jungen Berren aus jeder Patsche geschickt zu ziehen wiffen. Sie alle, mogen fie nun bem fpanischen, bem italienischen oder auch dem antiken Luftspiel ihren Ur= iprung verdanken, find feine lebenden, aktuellen Geftalten, sondern meistens bis zur grotesten Karifatur aufgeblähte, stereothp wiederkehrende Phantasiegebilde. Auch die beiden originellsten Dramatiker dieser vorbereitenden Epoche, Desmarets de Saint Sorlin, der in seinen ,Visionnaires' einen Anlauf zur Sittenkomödie nimmt, und Corneille, der seit seinen ersten Stücken ben 3weck zu verfolgen scheint, bas französische Lustspiel von den Fesseln der Fremde zu lösen, sind noch in mancher Hinsicht im Banne der Tradition. Rur in seinem ,Schwindler', dem ,Menteur', welcher im Jahre 1642 einen durchschlagenden Erfolg in Paris er= lebte, vermochte Corneille ein wirkliches satirisches Charakter= bild zu schaffen, das auch trot seiner spanischen Serkunft uns durchaus französisch anmutet. An ein solches Vorbild mußte man sich anlehnen, wenn man eine echt französische Komödie ins Leben rufen wollte. Corneille felbst war zu fehr Tragifer, als daß er seine Aufmerksamkeit längere Zeit auf berartiges hätte richten wollen. Er schwebte in den höheren Regionen des Ideals und hatte für die Wirklichkeit zu wenig Verftandnis. Gin anderer follte berufen sein, das Werk, das er begonnen, in gang origineller Weise fortzuseten, die Fesseln der Überlieferung zu sprengen und ein in jeder Hinsicht französisches Lustspiel zu schaffen.

Als der "Menteur" Corneilles 1642 aufgeführt wurde, hätte gewiß noch niemand in einem zwanzigjährigen Jüngsling Jean Baptiste Poquelin, welcher gerade seine juristischen Studien in Orleans beendigt hatte und sich nun mit dem Gedanken trug zur Bühne überzugehen, den künstigen Schöpfer des echt französischen Lustspiels ahnen können. Er selbst wird wohl kaum damals schon gewußt haben, ob der

bunkle Drang, der ihn zum Theater trieb, ihn zur Tragödie oder Komödie führen würde. Lange, bange Jahre des Tastens und Suchens, eine schwere Zeit der Prüfung mußte er durchmachen, bevor er schließlich sein Lebensziel erkannte. Für sein späteres Wirken ist diese Vorbereitungszeit aber ungemein fruchtbar gewesen. Nur der wird den Dichter wirklich verstehen, der in jeder Hinsicht die Eindrücke würdigt, die er in seiner Kindheit und Jugend erhalten. Aus ihnen läßt sich manche Eigentümlichkeit seines Wesens und seines Wirkens erklären.

Unter der schwachen Regierung Ludwigs XIII., am 15. Januar 1622, wurde der Dichter, der später unter bem Namen Molière so große Berühmtheit erlangen sollte, in Paris geboren. Er stammte aus ehrbarer Raufmanns= familie. Die Boqueling — das war der Name seiner Familie — waren schon in der zweiten Generation Tapezierer, und auch seine Mutter, mit ihrem Mädchennamen Marie Creffé, war eine Tapeziererstochter. Er, der älteste Sohn seiner Eltern, war gerade neun Monate nach ihrer Beirat geboren. In der Taufe, die am Tage der Geburt in Saint Eustache vollzogen wurde, erhielt er ben Namen Jean Baptiste. In welchem Hause Molière zur Welt fam, können wir mit voller Sicherheit nicht mehr ermitteln. Wohl ziert eine schwarze Marmortafel seit dem Jahre 1876 ein Haus der Rue Saint Honoré 96, an der Ecke der jetigen Rue Sauval, früher Rue des Vieilles Etuves No. 2, und macht in goldenen Lettern den Borübergehen= den barauf aufmerksam, daß dieses Haus auf dem Plate besjenigen erbaut wurde, in welchem Molière geboren wurde. Doch ist dies nicht ganz sicher. Wir wissen nur, daß Molières Vater im Jahre 1637 hier wohnte. Alle Wahrscheinlichkeit spricht aber dafür, daß dies nicht seine erste Wohnung war, denn als er heiratete, war er ein

wenig vermögender Mann, der sich eine so geräumige Wohnung nicht leicht hätte leisten können. Db aber deshalb die Tradition, welche noch Ende des achtzehnten Jahr= hunderts Molières Geburtshaus in der Rue de la Tonnellerie suchte, Recht hat, ist nicht zu beweisen. Übrigens steht heutzutage weder das eine noch das andere Haus mehr. Wir wissen nur noch, daß das Haus der Rue des Vieilles Etuves, in dem Molière jedenfalls seit seinem fünfzehnten Jahre wohnte, ein malerisches Bauwerk aus dem sechzehnten Jahrhundert war, das wegen eines merkwürdigen Ed= pfeilers im Volksmunde den Namen des Pavillon des singes führte. Es zierten ihn nämlich Holzschnitzereien, welche Affen darstellten, die an einem Drangenbaum hinauf= fletterten und am Juße desselben spielten. Bielleicht hat sich Molière später an dieses Bild am Wohnhause seiner Jugend erinnert, als er im Jahre 1666 für eine Ausgabe seiner Lustspiele als Wappen ein Titelblatt machen ließ, das er dann auch für fein Silberzeug annahm, in bem ein Affe einen Spiegel, ein anderer eine Maste hielt. Oder hat er damit in seiner feinen, humorvollen Weise seinen Feinden antworten wollen, die ihn so häufig wegen seines scharfen Nachahmungstalentes einen "Affen" seiner Rebenmenschen nannten?

Wenn wir auch Molières Geburtshaus nicht kennen, so wissen wir doch bestimmt, daß er im Markthallenviertel zur Welt kam, in welchem so viele französische Dichter das Licht der Welt erblickten, die sich durch prickelnden Witz und heitere Laune, durch ihren echt französischen Humor hervorthaten. Regnard, Voltaire, Beaumarchais, Béranger, Scribe, sie sind alle Söhne jenes volkstümlichen Teiles des alten Paris, wo sie vielleicht im Verkehr mit dem schalkshaft und fröhlich angelegten Volke jenen muntern Frohsinn und jene joviale Lebenslust sich angeeignet haben

mögen, welche sie alle mehr oder minder charakterisiert. In diesem bewegten Stadtviertel, mit seinen Buden und Schenken, mit seinem fortwährenden Kommen und Gehen von Passanten und Käusern hatte der junge Poquelin reichlich Gelegenheit, die Sprache und Anschauung des Pariser Bolkes kennen zu lernen. Und für seinen Bater war diese Lage seines Hauses von nicht geringerem Vorteil. Sein Geschäft gedieh vortrefflich. Zehn Jahre nach seiner Heirat erward er von seinem Bruder das Amt eines Hofstapezierers, welches ihm die Kundschaft auch der seinsten Aristokratie zusührte. Auch als Fabrikant von Luxussmöbeln genoß er einen Ruf.

Das Blühen seines Geschäftes mußte ihm um so willstommener sein, als infolge der steten Bergrößerung seiner Familie seine Ausgaben immer wuchsen. Neben dem älteren Jean Baptiste hatte er zwei weitere Söhne und eine Tochter. Zwei andere Kinder starben. Leider wollte es das Unglück, daß dem kleinen Jean Baptiste seine Mutter durch den Tod entrissen wurde, als er kaum das zehnte Jahr überschritten hatte. Für seine ganze Entwickelung wird es gewiß von Einfluß gewesen sein, daß er ohne die liedevolle Fürsorge einer Mutter auswuchs. Mit Recht hat man darauf ausmerksam gemacht, daß in seinen Komödien die Mütter keine Kolle spiesen. Die meisten Bäter in seinen Lustspielen sind Witwer. Die Jünglinge und jungen Mädchen, die sich sast immer im Gegensah zu ihrem Bater besinden, sind nicht in der Lage, bei einer Mutter Trost oder Verständnis zu finden.

Aber wenn er auch von seiner Mutter in seiner Entwickelung kaum beeinflußt werden konnte, so war doch die Möglichkeit vorhanden, daß er einiges von ihr erbte. Da

Uhnlich wird es auch für ihn in seinen Jünglingsjahren

gewesen sein.

sie früh starb, hat man sich vorgestellt, daß sie von zarter Konstitution war und daß der Dichter, welcher selbst sehr oft krank wurde, den Hang zur Kränklichkeit geerbt haben mochte. Aus dem bei ihrem Tode aufgesetzen, uns ershaltenen Inventar ihres Hausstandes scheint hervorzugehen, daß sie eine sorgsame Hausstrau war, zugleich aber auch Sinn für geschmackvolle Eleganz hatte. In dem Zuge, daß sie in einem kleinen, mit Stickerei überzogenen Köfferchen die Wäsche, welche ihre Kinder bei der Tause trugen, ausdewahrte, spiegelt sich zarte und seine Empfindungsweise wieder. Es sind dies Züge, die wir später bei Molière wiedersinden werden. Auf eine geschmackvoll eingerichtete, nicht bloß mit Eleganz, sondern sogar mit einem gewissen kunstsinnigen Luzus ausgestattete Wohnung legte er später großes Gewicht. Ebenso bezeugte er stets äußerst seins sühlende Empfindsamkeit in allem, was die ihm Rahestehenden betraf.

Lange blieb der Vater unseres Dichters nicht Witwer. Seine vielen Kinder ließen die Unwesenheit einer Frau im Hause durchaus notwendig erscheinen. So versobte er sich denn nicht ganz ein Jahr nach dem Tode Maries mit der Tochter eines angesehenen Pariser Kausmannes, Catherine Fleurette. Kurze Zeit darauf, am 30. Mai 1633 wurde die Heirat in Saint Germain l'Auxerrois vollzogen. Aber Poquesin sollte nicht lange das Glück der Sehe kosten. Us seine Frau ihm zum zweiten Mal — drei Jahre nach der Heirat — ein Töchterchen gebar, starb sie am Kindbettsieber.

Über den Charafter von Molières Stiefmutter hat man manches gefabelt. Beil der Dichter später einmal in einer Komödie, dem "Eingebildeten Kranken", eine böse Stief= mutter gezeichnet hatte, meinte man sofort, er hätte dabei die eigene Stiefmutter im Auge gehabt. Diese Annahme ift zu oberflächlich, als daß sie eine Erörterung nötig machte. Wir haben gar feine Anhaltspunkte dafür, daß sie eine böse Frau gewesen sei. Eher könnte man aus dem Umstand, daß sie als junges Mädchen einen Witwer mit vielen Kindern heiratete, auf ihre Uneigennüßigkeit schließen. Es war gewiß keine geringe Aufgabe, die sie damit übernahm.

Beffer als Molières Mutter und Stiefmutter kennen wir seinen Vater. Er scheint ein vortrefflicher und in seiner Zunft hochangesehener Geschäftsmann gewesen zu sein. Daß man von ihm auch als Hoftapezierer fehr viel hielt, dürfte daraus hervorgehen, daß er unter die Sach= verständigen aufgenommen wurde, die mit der Inventur eines Teils des königlichen Mobiliars beauftragt waren. Außer durch sein Tapezierergeschäft suchte Boquelin noch burch Ausleihen größerer oder fleinerer Summen fein Bermögen zu vermehren. Und es gelang ihm um so eher auf diese Weise in glanzende Verhältnisse zu tommen, als er feine Mittel und Wege scheute, um seine Gläubiger zum Zahlen zu zwingen. Da Molières Komödienväter häufig als hartherzig und geizig dargestellt werden, hat man auch hier wieder an Anspielungen auf persönliche Verhältnisse gedacht. Diese Annahme ist nicht ohne weiteres abzu= weisen, wenn auch zu bedenken bleibt, daß die Barte und der Geiz auch schon in den früheren Komödien häufig die hervorstechende Gigenschaft der Lustspielväter ist.

Seinem Sohne gegenüber scheint aber zuerst der alte Poquelin nichts weniger als geizig gewesen zu sein. Er begnügte sich nicht damit, ihm die gewöhnliche Unterweisung der Bürgersöhne auf der Gemeindeschule zu geben, sondern ließ ihn vom November 1636 an eine außgesprochen aristokratische Schule, das Collège de Clermont besuchen. Daß er ihn etwa auf diese Weise auf einen ges

lehrten Beruf habe vorbereiten wollen, erscheint uns tropbem nicht wahrscheinlich. Sehen wir ihn doch gerade im darauf-folgenden Jahre seinem Jean Baptiste die Anwartschaft auf sein Amt als Hoftapezierer und königlicher Kammer= diener sichern. Nur für einen Tapezierer war dieses Amt, welches große Vorteile pekuniärer und geschäftlicher Art bot, begehrenswert. Bei einem schönen Gehalt und aller= hand Bergünstigungen hatte der königliche Kammerdiener nur einen dreimonatlichen Dienst zu versehen, während deffen er zugleich mit zwei Kollegen für die Instandsetzung des königlichen Schlafgemaches zu sorgen hatte. Dabei war es für ihn von unschätzbarem Vorteil, durch seinen Aufenthalt am Sofe die neuesten Erforderniffe der Mode in seinem Fache kennen zu lernen und sich den höchsten Familien der Aristokratie empfehlen zu können. Daß der alte Poquelin den Vorsatz hatte, aus seinem Altesten einen Tapezierer zu machen, wird ihm kein Bernünftiger verübeln wollen. Schien ihm doch diefer Beruf eine glänzende Zukunft zu sichern! Daß er das Zeug zu einem Poeten in sich hatte, konnte Poquelin damals doch nicht ahnen. Immerhin wird er wohl früh seine große Begabung er= fannt haben und ihm beshalb eine gründliche allgemeine Bildung haben angedeihen laffen wollen.

Im Collège de Clermont, welches unter der Leitung jesuitischer Lehrer stand, wurde zwar nicht wie in der Rivalenanstalt Port Royal viel Griechisch getrieben, doch war der Unterricht im Französischen und Lateinischen sehr gut. Möglich wäre es, daß das dramatische Talent unseres Dichters schon hier auf der Schule durch die besonders an jesuitischen Anstalten bei Preisverteilungen üblichen Aufsührungen von Stücken von Seneca, Plautus und Terenz geweckt worden sei. Fedenfalls wird er diesen Aufsührungen mit dem größten Interesse beigewohnt, vielleicht an ihnen

auch mitgewirkt haben. Daß er hier auf der Schule mit dem Fürsten von Conti, zu dem er später während seiner Reisen in der Provinz in nähere Beziehungen treten sollte, freundschaftlich verkehrt hätte, ist nicht anzunehmen. Der große Altersunterschied — der Fürst war acht Jahre jünger — und noch mehr der große Standesunterschied

mußten jede Kameradschaft unmöglich machen.

Im Jahre 1640 ungefähr verließ Molière die Schule. Die glänzenden Fortschritte, die er dort gemacht hatte, veranlakten Boquelin noch mehr für ihn zu thun. Er ließ ihn an dem Unterricht teilnehmen, den der Bater eines mit Molière eng befreundeten Mitschülers Chapelle in seinem Hause durch den Philosophen Gassendi erteilen ließ, den er nach seiner Kücksehr aus der Provinz bei sich aufgenommen hatte. Außer Chapelle und Molière nahmen an diesem Unterricht noch teil der Famulus des Meisters, Bernier, welcher später große Reisen nach Persien untersnehmen und einen Abriß der Philosophie seines Lehrers herausgeben follte, und ein durch feine Duelle und Dich= tungen damals bereits berühmter junger Mann Cyrano be Bergerac. Es war eine lustige, zu Wigen und Späßen stets aufgelegte, dabei aber doch von ernstem Wissensdurft beseelte Gesellschaft, die dort zusammenkam. Für Molière wird besonders der Verkehr mit dem geistreichen Cyrano, der sich auch als Komiker bethätigen sollte, fruchtbringend gewesen sein. Alle vier bewahrten sich in ihrem späteren Leben die Unabhängigkeit des Geistes, die sie bei ihrem Meister zu bewundern die Gelegenheit gehabt hatten. Wenn auch Gassendi nur einem sehr vorsichtigen Epikuräismus huldigte, so galt er doch damals für außerordentlich kühn; hatte er doch Descartes anzugreifen gewagt, dessen Lehren bamals unumschränkt herrschten. Wenn auch Molière später sich durchaus nicht als Anhänger seiner Lehren zeigt —

manche sehen in ihm sogar einen Anhänger Descartes —, so mag er doch von ihm eher in praktisch moralischer Hinsticht die Weite des Blicks, das vernünftige gesunde Urteil, das gerechte Abwägen nach jeder Seite hin gelernt haben. Gassendi wird es auch gewesen sein, welcher ihn veranslaßte, sein Lieblingsgedicht, Lucrez', de rerum natura', zu übersehen. Leider ist diese Übersehung, die gewiß nur damals entstanden sein kann, verloren gegangen. Es heißt, Molière habe sie selber später vernichtet. Endlich versdankt Molière diesem Unterricht seine Kenntnis der einzelnen philosophischen Systeme und der ganzen philosophischen Terminologie.

Molières Lehrer und Mitschüler werden wohl oft Gelegenheit gehabt haben, des Jünglings außerordentliche Begadung kennen zu lernen. Und sollte aus dem hervorsagenden jungen Mann nur ein Tapezierer werden? Wir würden es für recht möglich halten, daß gerade sie Molières Bater die Augen öffneten und ihn bestimmten, seinen Sohn studieren zu lassen. Thatsache ist, daß er — wenigstens zeitweise — den Plan aufgab, einen Geschäftsmann aus ihm zu machen. Ob er aber den Neigungen seines Sohnes entsprach, als er ihn gerade Jura zum Studium aus wählen ließ? Es dürsten eher praktische Erwägungen geswesen sein, die ihn veranlaßten diese Wahl zu treffen.

Ende 1641 bezog der Jüngling die Universität Orleans. Lange freilich dauerte sein Studium nicht. Er wird der trockenen Wissenschaft ebensowenig Geschmack abgewonnen haben als die andern Dichter, die sich vorübergehend mit diesem Studium beschäftigt haben. Ob er schließlich den Advokatentitel erhielt, wissen wir nicht genau. Jedenfalls machte er keinen Gebrauch davon. Ihn hielt eine Leidensichaft umfangen, die bei ihm alles andere in den Hintersarund drängte. Er dachte nur an das Theater.

Noch andere Anregung wird er vielleicht auf dem Jahrmarkt Saint Germain gefunden haben. Sein Großvater väterlicherseits besaß dort zwei Buden und wird 
vielleicht seinem Enkel manchmal Gelegenheit geboten haben, 
die auf dem Jahrmarktstheater gegebenen Possen, in denen 
Bary und l'Orviétan ihre Kunststücke zum besten gaben, 
zu bewundern. Böse Zungen behaupteten später, Molière 
habe an diesen derbkomischen Stücken so großes Gefallen 
gehabt, daß er sich sogar um eine Art Dienerstelle bei 
Bary bewarb. Sine so außgesprochene Keigung, die zu 
solchen Extravaganzen sühren konnte, mochte dem streng 
bürgerlichen Sinn seiner Familie keineswegs gefallen. 
Viel gefährlicher sollte aber der Verkehr mit einigen jungen 
Leuten beiderlei Geschlechtes werden, zu denen er Be-

ziehungen anknüpfte, welche sein ganzes Leben hindurch dauern sollten. Es waren dies die Béjarts.

Der Vater Joseph Bejart war seines Zeichens Gerichts= vollzieher und hatte eine große Familie, nicht weniger benn elf Kinder. Bon diesen gingen fünf jum Theater über. Es muß also in der Familie eine ausgesprochene Reigung zum Theaterspielen bestanden haben. Bielleicht hatte der Bater selbst auch diese Neigung! Der Titel eines sieur de Belleville, der in Aftenstücken bisweilen seinen Ramen begleitet, ist ein Name von der Art, wie sie sich die Komödianten oft beilegten; er mag vielleicht hier und da in Liebhabertruppen gespielt und so seinen Kindern ben Sinn für die Bühne eingepflanzt haben. Die ganze Familie hat etwas Abenteuerliches. Die älteste Tochter Madeleine — am 8. Januar 1618 geboren —, war mit ihrem um ein Jahr älteren Bruder Joseph früh zur Bühne übergegangen und trat gegen die sonstige Sitte unter ihrem eigenen Namen, nicht unter einem Pseudonym auf, gewiß ein Beweis, daß sie sich aus "bürgerlichen Vorurteilen" nichts machte. Wo sie zuerst spielte, wissen wir nicht. Bielleicht in Vorstadttheatern, vielleicht auch in der Proving. Die Tradition sucht sie in der Proving Languedoc. Ende ber dreißiger Jahre war sie aber gewiß auch in Paris, da sie sich laut Attenstücken bort ein Säuschen mit Gärtchen faufte. Mit einzelnen dramatischen Dichtern der Zeit stand fie auf so vertrautem Fuße, daß sie es z. B. wagen durfte, ben Dramatiker Rotrou in begeisterten Bersen anzudichten. Übrigens hatte sie Beziehungen zur ariftokratischen Welt, welche geeignet waren, früh genug mädchenhafte Schüchtern= heit bei ihr zurückzudrängen. Sie war die Geliebte eines verheirateten Ebelmanns de Modene, eines in der Litteraten= und Theaterwelt durch sein abenteuerliches Leben bekannten, zum Hofftaat des Bruders des Königs Gafton von Orléans

gehörenden Herrn, und hatte von ihm im Jahre 1638 eine Tochter bekommen. Diese Gesellschaft setzte sich gar leicht über die Gesetze bürgerlicher Sitte hinweg; bei der Taufe gab François de Modene seinem unehelichen Töchterchen als Bathen seinen legitimen Sohn, und die Mutter Madeleines nahm keinen Anstand, den Taufakt ihrer un= ehelichen Enkelin als Pathin zu unterschreiben! Durch ihr abenteuerliches Leben, ihr schauspielerisches Talent, vielleicht auch durch die dichterischen Fähigkeiten, die ihr nachgerühmt wurden — nach der Überlieferung hätte fie fich auch mit ber Komposition dramatischer Stücke befaßt -, burch ihre stattliche, etwas männliche Schönheit wird sie auf den jungen Molière, den eine geheime Reigung fürs Theater= leben und wohl auch für alles, was mit ihm in Verbindung steht, erfüllte, unauslöschlichen Eindruck gemacht haben. Db sich zwischen beiden ein Liebesverhältnis entspann, ift schwer zu sagen. Die Zeitgenossen wußten davon zu er= gählen. Aber welcher Schausvielerin, deren Vergangenheit auch sonst nicht einwandfrei ist, würden keine Liebesverhält= nisse angedichtet? Zu beweisen ist das natürlich nicht; un= wahrscheinlich ist es ebensowenig, und zu behaupten, daß es unmöglich sei, weil Madeleine durch ihr Verhältnis mit bem Herrn de Modene gebunden war, ift kein ernst zu nehmender Einwand. Beide waren leichten Sinnes genug, um sich über derartige Bedenken schnell hinwegzuseten. Daß einzig die Liebe zu Madeleine ben jungen Boquelin veranlaßte, zum Theater überzugehen, das allerdings ift nicht glaubhaft. Vor allem hatte er eine unbezwingliche Reigung fürs Theater; und diese Leidenschaft wird sich wohl zuerst mit der Leidenschaft für Madeleine, die für ihn das Theater verförperte, verbunden haben.

Den biederen Hoftapezierer berührte der Verkehr seines Sohnes mit dem leichten Künftlervolke wohl keineswegs

angenehm. Jean Baptifte hatte feine Studien beendigt. Run galt es einen Beruf zu ergreifen. Die Juristerei sprach ihn nicht an. Zum Theater wollte er ihn nicht laffen. So machte er benn einen letten Bersuch, ihn an fein Geschäft zu fesseln. Im Sommer des Jahres 1642 hätte er seinen Dienst als königlicher Kammerdiener versehen und als solcher den Hof in die Provinz nach Süd= frankreich begleiten muffen. Da er feines Geschäftes wegen um diese Zeit schwer abkommen konnte, beauftragte er seinen Altesten damit, ihn im April, Mai und Juni 1642 zu vertreten. Um diese Zeit begab sich also der junge Poquelin ins Hoflager zu Narbonne. Aber auch dies sollte nichts nüten. Seine Leidenschaft fürs Theater war viel zu ftart, als daß felbst der Aufenthalt am Sof, der vielleicht das Geschäft eines Hoftapezierers für einen jungen Mann noch am anziehendsten erscheinen lassen konnte, sie zu bannen in der Lage gewesen ware.

Schon trug sich Jean mit dem Gedanken, mit den Bejarts und einigen andern, eine Truppe zu gründen. Der Bater versuchte alles mögliche, um seinen Sohn zurückzushalten. Er wäre, so wird uns berichtet, zu allen Opfern dereit gewesen. Und wir können es ihm auch glauben, denn dis dahin hatte er seinem Sohne gegenüber das größte Entgegenkommen gezeigt. Berwandte und Freunde mußten zwischen Bater und Sohn vermitteln. Es wird zu stürmischen Scenen gekommen sein. Molière hat später in seiner Komödie so häusig das Auslehnen junger Leute gegen den Willen eines hartnäckigen, störrischen Baters geschildert, daß wir wohl mit Recht annehmen dürsen, er habe solche Scenen wirklich erlebt. Daß er sich selber zu betrügerischem Hintergehen seines Baters und zu bübischen Streichen herbeiließ, wie seine Komödiensöhne, haben wir allerdings Mühe zu glauben.

Am Anfang des Jahres 1643 war er so fest ent= schlossen, zum Theater überzugehen, daß er am 6. Januar seinem Bater in aller Form schriftlich seinen Berzicht auf die Anwartschaft der Stelle eines Kammerdieners bei Hofe mitteilte und seinen Bater bat, dieses Amt einem andern seiner Söhne zu übergeben. Darauf ließ er sich auf die Erbschaft seiner Mutter eine größere Summe vorausbezahlen, die er zur Gründung seiner Truppe durchaus nötig hatte. Es wird wohl ftarke Kämpfe gekostet haben, bis er dieses Geld, das ihm eigentlich gehörte und das bei weitem noch nicht seinen gesamten Anspruch ausmachte, von seinem Bater bekam. Mit Boqueling Geduld war es aber jett zu Ende. Zwischen Bater und Sohn war es zu offenem Bruch gekommen. Aber auch hier können wir dem alten Boquelin aus seinem Verhalten feinen Vorwurf machen. Welcher vernünftige Vater hatte es feinem Sohne geftattet, aus gesicherten Berhältniffen heraus sich einer so lockeren, abenteuerlichen Gesellschaft wie die der Bejarts ohne weiteres in die Arme zu werfen? Diefer Entschluß mußte ihm wie der reine Wahnsinn vorkommen. Und diesen Eindruck konnte bas Borurteil, bas man in gut bürgerlichen Kreisen dem Schauspielerstand als solchem entgegenbrachte, nur ftarten.

Der junge Poquelin verließ das Haus seines Baters und nahm Wohnung in der Rue de Thorigny, ganz in der Nähe von Madeleine Béjart, welche mit ihrer Schwester in der Rue de la Perle wohnte. Die Gründung der neuen Truppe mußte zwar einige Zeit noch aufgeschoben werden, weil der Bater Béjart gerade gestorben war; erst in der Mitte des Sommers, am 30. Juni 1643, wurde der Vertrag endgültig geschlossen, und zwar im Hause der Witwe Béjarts Marie Hervé. Die Mitglieder der Truppe waren zunächst drei Béjarts, Madeleine, ihr Bruder Joseph und ihre Schwester Geneviève, dann der junge Voquelin,

ein ehemaliger Schreiber ober Schreiblehrer Georges Pinel, der sich den Theaternamen La Consture beilegte, dann ein junger Gerichtsschreiber Bonnenfant, Clerin, wohl ber Bruder einer Schauspielerin vom Maraistheater, ein ge= wiffer Denns Bens, Catherine des Urlis, die schöne Tochter eines Kangleibeamten, welche später ins Marais= theater überging, damals aber noch minorenn war, und endlich die Tochter eines Schreinermeisters, Madeleine Malingre. In dieser Gesellschaft genoß Madeleine Bejart bas größte Ansehen. Es wurde ausdrückich die Bestimmung getroffen, daß fie sich die Rollen aussuchen dürfte, die ihr gefielen; in die Seldenrollen teilten sich Clerin, Boquelin und Joseph Bejart. Die also gegründete Truppe gab sich selber den Titel des "Illustre théâtre". Es mochte dies vielleicht lächerlich erscheinen, denn die Gesellschaft war ja durchaus keine Elitetruppe, aber der Name "Illustre" war damals in der Mode und wurde nicht ernft genommen. Von diesen jungen Leuten war es ein großes Wagnis. neben den beiden schon bestehenden Truppen des Hôtel de Bourgogne und des Maraistheaters noch eine neue zu gründen. Aber fie zweifelten nicht am Erfolg. Sie mieteten fich von einer Familie Mestaner einen Saal in einem Ballspielhaus am Graben und nächst dem Reslethore; ba aber ber Saal nicht sofort hergerichtet werden konnte, versuchten fie ihre Kräfte zuerst in Rouen, während der dortigen Spätherbstmesse. Nachdem endlich in Paris ihr Theater= faal fertig gestellt worden war, zogen sie wieder in die Hauptstadt zurück und begannen die Borftellungen im Januar 1644. Es wäre nicht richtig anzunehmen, daß ber spätere große Komiker gleich von vornherein seine Begabung fürs Lustspiel erkannt und deshalb auf dem Illustre Théâtre namentlich auf die Aufführung von Komödien hingewirkt hatte. Im Gegenteil, wir hören nur von Tragödien; du Rher und Tristan gehören zu den besonders von ihnen bevorzugten Dramatikern. Dazu geden sie bereits jest Stücke, die von ihren eigenen Mitgliedern geschrieben werden, so diejenigen eines gewissen Nicolas Dessontaines, der in den Jahren 1644 auf 1645 Tragödien mit hochtrabenden Titeln versaßt, Eurymédon ou l'Illustre Pirate, Perside ou la Suite de l'Illustre Bassa, Saint Alexis ou l'Illustre Olympie, l'Illustre Comédien ou le Martyre de Saint Genest, Trauerspiele, die für das Illustre Théâtre wie geschaffen zu sein schienen.

Aber die unternehmenden jungen Leute wußten, daß es im Bühnenleben nicht bloß darauf ankommt, vortreffliche Stücke vortrefflich zu geben; sie wußten, daß man ohne Protektion hoher Herrschaften damals nicht viel erreichen konnte. Madeleines Beziehungen zum Herrn von Modene, der seinerseits mit dem Bruder des Dichters Tristan l'Hermite befreundet war, welcher Edelmann im Gesolge Gastons von Frankreich war, mußten herhalten, um der Truppe den Schutz des Bruders des Königs zu verschaffen. Sie ershielt die Erlaubnis, sich den Titel einer "durch seine Königsliche Hoheit unterhaltenen Truppe" beizulegen. Ihren Beziehungen zum Dichter Tristan verdankte sie es auch, daß sie von ihm die Erlaubnis erhielt, seine "Mort de Crispe" zuerst aufzusühren. In der "Mort de Sénèque" desselben Dichters soll Madeleine in der Rolle der Epicharis ganz besonders glänzende Ersolge erzielt haben.

Solche Novitäten waren geeignet den Ruhm der Truppe zu begründen. Nichtsdestoweniger machte sie sehr schlechte Geschäfte. Bald belausen sich ihre Schulden auf 2600 L. An den alten Poquelin — der sich im ersten Jahre noch erweichen ließ, eine kleine Summe zu geben, oder um dieselbe beschwindelt wurde — wagt man sich jett nicht mehr zu wenden. Sein Sohn hat auch den

ehrbaren Namen der Poquelins, der nicht auf der Bühne profaniert werden sollte, nach der damals üblichen Sitte gegen einen Theaternamen vertauscht. Er nennt sich jetzt Molière. Sein Bater wird wohl damals wie seine ganze Familie diesen Namen als einen Schandsleck empfunden haben, und doch war er bestimmt, den Namen der biedern Poquelins nicht bloß der Vergessenheit zu entziehen, sondern ihn unsterblich zu machen. Warum der Dichter gerade diesen Namen wählte, der in Frankreich als Ortsename nicht ungewöhnlich ist, den übrigens auch ein bestamter Romanschriftsteller und ein Musiker und Valletsordner damals führte, wissen wir nicht.

Raum ein Jahr war seit Eröffnung des Theaters vergangen; die Erfolge waren aber fo gering, daß sich die Truppe entschloß einen anderen Theatersaal zu mieten. Wer weiß, vielleicht war nur das Stadtviertel, in dem gespielt wurde, an dem geringen Erfolge schuld! So zogen sie denn am 14. Dezember 1644 in ein anderes Ballspielhaus in der Croix Noire, rue des Barrés. Der Umzug kostete Geld. Molière borgte bei verschiedenen Lieferanten. Als der Termin fällig wurde, konnte er aber bie geborgten Summen nicht zurückerstatten. Und er mußte mehrmals ins Schuldgefängnis wandern. Seinem Bater ware es ein leichtes gewesen, ihm aus ber Not zu helfen. Gerade bamals waren feine Geschäfte besonders glanzende. Aber wenn er am Anfang sich vielleicht durch die stolzen Soffnungen hatte bethören laffen, die man ihm von einer glanzenden Dichterzufunft feines Sohnes vorspiegeln mochte, so hatte er jett, ba es immer schlechter ging, genug. Sein Sohn hatte ihm nicht gehorchen wollen! So fonnte er jest die Folgen tragen und sehen, wohin ihn sein Eigen= finn führen werde. Er ließ es ruhig geschehen, daß ein Fremder, Leonard Aubry, der Mitleid mit dem armen Jüngling hatte, Sicherheit für ihn gab und ihn aus dem Gefängnis befreite. Erst siebzehn Monate später ließ er sich herbei, nicht etwa die Summe wiederzugeben, wohl aber Aubry die Quittierung der Schuld zu garantieren.

Mit seiner Milbe war es endgültig aus.

Diese traurigen Verhältnisse bewirkten allmählich, daß sich immer mehr Schauspieler von der Truppe abwandten. Denns Bens, Binel, Bonnenfant, Catherine bes Urlis, auch ber Dichter Desfontaines scheinen nacheinander alle die Truppe verlaffen zu haben. Rur hier und da kamen neue Schau= spieler hinzu. Die Verhältniffe ber Truppe wurden bald so miklich, daß fie den Titel einer Truppe seiner "König= lichen Hoheit" aufgab. Bielleicht mochte sie selbst ein= sehen, daß sie dem Bruder des Königs zu wenig Ehre machte; vielleicht zog sich auch der Protektor von selbst zuruck, unangenehm berührt, daß man sagen konnte, er bezahle seine Schauspieler so wenig, daß sie Schulden machen müßten. Deren hatten fie genug. Im Laufe ber Beit mußten fie einsehen, daß fie auf die Dauer in Paris nicht bestehen konnten. So faßten fie benn den einzigen Entschluß, den sie fassen konnten, wenn sie überhaupt weiter beim Theater bleiben wollten: sie verlegten den Schauplat ihrer Thätigkeit in die Provinz. Im August 1645 hatte das Illustre Théâtre zu bestehen aufgehört.

## Die Wanderjahre

Für die versprengte Truppe des Illustre Théâtre handelte es sich nun vornehmlich darum, in der Provinz mit einer erfahrenen Truppe in Verbindung zu treten. Durch Vermittelung eines ihrer früheren Mitglieder, des Desfontaines, welcher vor seinem Eintritt ins Illustre Théâtre 1643 in Lyon schauspielerisch thätig gewesen war, trat sie in Beziehungen zu der Truppe des Herzogs von Epernon, an deren Spite ein alter routinierter Schauspieler Dufresne stand. Es war für fie von der größten Wichtigkeit, den ständigen Schutz eines hohen Herrn, wie des Herzogs von Epernon, der Gouverneur der Guyenne war, genießen zu dürfen.

Der erste Ort, in dem wir unsere Schauspielertruppe finden, ift Bordeaux, wo sie Ende des Jahres 1645 sich auf= gehalten zu haben scheint. Von ihren Wanderungen wissen wir aus zeitgenöfsischen Biographien nichts. Nur müh= fam läßt fich ihre Geschichte aus Protofollen ber Stände= versammlungen der Languedoc, für welche sie spielte, aus den Unterschriften der Quittungen, welche sie für das Honorar, das sie erhielten, ausstellten, aus den Kirchen= büchern, welche die Cheschließungen Bühnenangehöriger und die Taufscheine ihrer Kinder aufnahmen, aus Rathaus= aften, Rotariatsarchiven und Hospitalregistern rekonstruieren. In dieser Zeit nahmen Molière und die Beiarts feine

führende Stelle ein. Erst allmählich gelangten sie ver= möge ihrer besondern Verdienste dazu, eine ausschlag= gebende Rolle zu spielen. Vermutlich werden Epernons Schauspieler meift in beffen festlich eingerichteten Schloffe Cadillac oder in Agen, wo er seiner Geliebten Nanon de Lartigues glänzende Feste gab, aufgetreten sein. Aber ihr Dienst beim Herzog sesselte sie nicht so sehr, daß sie nicht Beit gehabt hatten, auch anderswo zu spielen. Go wissen wir, daß fie 1647 in Toulouse, Albi und Carcaffonne Aufführungen veranstalteten. Rach Albi hatte man fie kommen lassen, um den Glanz der Feste, die Ende Juli zu Ehren des königlichen Generalleutnants der Languedoc, Grafen von Aubijoux gegeben wurden, zu erhöhen. Daß die Truppe schon damals ein gewisses Ansehen genoß, können wir aus verschiedenen Schriftstücken ersehen. Es ist deshalb falsch sich vorzustellen, daß Molière ein kümmer= liches Wanderleben auf der Landstraße geführt und unter den Witterungsverhältnissen, unter Hunger und Durst zu leiden gehabt hätte. Nicht etwa in spärlich erleuchteten Scheunen, wie hie und da behauptet worden ift, wo das Gebrüll der Ochsen oder das Schreien der Esel die Schau= spieler in ihren schönsten Tiraden unterbrachen, sondern in Ballspielsälen oder in den Schlössern hoher Herren wurden die Aufführungen veranstaltet. Offizielle Berichte bezeichnen die Schauspieler als sehr gute Künstler und "wohl= anständige" Leute. Nichtsdestoweniger hatten sie häufig unter schwierigen Verhältnissen zu leiden. Sie hatten oft viele Mühe, für die Dienste, die sie leisteten, sich bezahlen zu lassen. War der Gouverneur der Proving, in der fie spielten, frank, so wurde einfach die Vorstellung untersagt, und die Kosten für die Übersiedelung in die fremde Stadt waren vergebliche. So geschah es im April 1648 in Nantes, wo Molière im Austrage der Truppe die Erlaubnis einer Vorstellung erwirkt hatte, als der Gouverneur der Bretagne, Marschall de la Meillerane plöglich gefährslich erkrankte.

Noch schwieriger gestalteten sich die Verhältnisse, als Unruhen in der Proving Guyenne ausbrachen. Der Des= potismus des Herzogs von Epernon hatte seine Untersthanen herausgefordert. Auf solchem Boden konnte die Kunst nicht gedeihen. Übrigens gährte es überall in Frankreich. Die Unruhen der Fronde waren ausgebrochen. Im August des Jahres 1648 begann man in Baris Barrifaden zu bauen, und am Anfang des folgenden Jahres mußte Rönigin Regentin Unna von Öfterreich Sals über Ropf aus ihrer Hauptstadt fliehen. Bald verbreiteten sich die Unruhen auch über die Proving. Zwischen den Bürgern Bordeaux' und dem Herzog von Epernon brach der offene Krieg aus. Diese revolutionären Wirren werden es wahrscheinlich gewesen sein, welche die Truppe zwangen, die Provinz Gupenne zu verlaffen. Wo fie fich hinwandte, wiffen wir nicht genau. Während eines ganzen Jahres verlieren wir ihre Spur vollständig. Erst am 16. Mai 1649 taucht sie wieder in Toulouse auf. Dort spielte sie bei festlicher Gelegenheit, um die Ankunft des königlichen Generalleutnants, des Grafen de Roure zu seiern. Möglicherweise nahm sie dieser hohe Herr, welcher zur Präfidierung der Generalftände in die Proving Languedoc gekommen war, mit sich.

Von großem Interesse für uns dürfte es sein, daß in der auf uns gekommenen, den Aufenthalt der Truppe in Toulouse bezeugenden Quittung der Schauspielergesellschaft nicht bloß vom Empfang einer Summe für die Aufsührung einer Komödie, sondern auch für deren Komposition die Rede ist. Was diese Komödie war, von wem sie hersrührte, wissen wir nicht. Es kann Madeleine Bejart, wie

sie es früher gethan, auch damals noch Stücke gedichtet haben. Nicht unwahrscheinlich ist es aber, daß bereits zu dieser Zeit der Schauspieler Molière sich auch als Dichter hervorthat. Wir wissen, daß er gerne in der Provinz, während seiner Wanderjahre, Farcen nach dem Muster der Possen der italienischen Stegreifsomödie entwarf und

aufführen ließ.

Das italienische Theater erfreute sich damals in Frank-reich außerordentlicher Beliebtheit. In Paris hatte Molière schon seit seiner Kindheit die Vorstellungen der italienischen Commedia a soggetto bewundern fönnen. Seit dem Ende des vorhergehenden Jahrhunderts, als König Heinsich III. die Truppe der Gelosi nach Frankreich hatte kommen sassen, waren die Italiener in Paris heimisch und führten zur größten Unterhaltung der Pariser ihre lustigen Harlefinaden auf. Nur der Gang der Handlung war in diesen Stücken fixiert. Der Schauspieler erfand den Dialog. Es war dies nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick erscheint, denn die in jeder Komödie auftretenden Personen waren stehende Typen. Jede Provinz, jede Stadt Italiens hatte ihren Typus geliefert. So stammte aus dem geslehrten Bologna der pedantische, eitle, in lateinischen Phrasen sich ergehende Dottore; das handeltreibende Benedig lieferte den alten, bald großartig thuenden, bald knauserig sparenden, galanten, aber stets hintergangenen Pantalone. Spanien, das seit langem in Italien in militärischer Hinsicht den Ton angebende Land, ließ den Miles gloriosus in Gestalt des bramarbasierenden Capitano mit feberumwallten Hut und gewichstem langem Schnurrbart wieder aufleben. Dazu kam die ganze Schar der stets wißigen, listigen, betrügerischen oder dummen Diener, der Brighella, Arlecchini, Scapini, Mezzetini, Covielli oder wie sie sonst noch hießen, stets bereit ihre jungen, leicht=

sinnigen, immer verliebten Herrchen und Dämchen, die Drazii oder Fabelle gegen bie griesgrämigen Alten in Schut zu nehmen und ihnen zu Gunften die unwahrschauspieler waren nicht bloß Improvisatoren von Wit; fie waren auch Mimen und Gymnasten ersten Ranges. Sprünge, Purzelbäume, Pirouetten aller Art, Schläge, Brügel, Ohrfeigen, Fußtritte machten bei diesen Aufführungen häufig den Hauptspaß aus. Der berühmte italienische Schauspieler Fiurelli versetzte noch mit 83 Jahren eine Ohrfeige mit dem Fuß. Ein Hauptstreich des Arlec= chino war es, wenn er zum Trinken aufgefordert einen Burzelbaum mit vollem Glas in der Hand machte, und zwar ohne einen Tropfen Wasser zu vergießen. Trat der Capitano auf, so durchschritt er renommierend und bramarbafierend die Buhne, gegen einen unfichtbaren Feind mit dem Schwerte tollfühn herumfuchtelnd; sobald er aber den Feind erblickte, schlich er die Wände entlang, verkroch sich unter den Tisch, entsloh durch das Fenster. Dem Dottore wurden von einem liftigen Diener Sut und Periide vom Ropfe genommen, mahrend er unter großen Gesten eine mit schönen Phrasen gespickte Rede hielt. Pantalone lief keuchend der Fabella nach, um sie zu küssen, verstrickte sich aber die Füße in den Teppich und fiel. Molières Feinde haben ihm oft vorgeworfen, er habe die Italiener nachgeäfft; sie wußten zu erzählen, er sei beim großen Scaramuccio, mit seinem eigentlichen Namen Tiberio Fiurelli in die Schule gegangen und habe, den Spiegel in der Sand, alle Fragen und Grimaffen nachgeahmt, die er ihm vormachte. Eine zeitgenössische Karifatur stellt ihn auch so dar. Wenn dies auch nicht wört= lich zutreffen mag, so ist doch ganz gewiß Molière von ben Italienern ausgegangen. Ihre berbe, ausgelaffene

Komif hat er wie kein anderer verstanden und zu verswerten gewußt. Gerade in seinen ersten Farcen, die er in der Provinz versaßte, ist die Schule der Italiener unsverkennbar.

Nur zwei derselben sind uns erhalten: "Die Eifersucht des Beschmierten" (la Jalousie du Barbouillé) und "Der fliegende Arzt" (le Médecin volant). Der Inhalt des ersten Stücks ist einer italienischen Stegreifs komödie entnommen, die selbst auf Boccaccios dritte Novelle bes vierten Tages zurückgeht. Der Name bes "Barbouille", des "Beschmierten" weist auf die französische Farce hin, wo der "mit Mehl beschmierte Pierrot" eine stehende Kolle war. Dieser "Barbouillé" lebt nicht glücklich mit seiner Frau. Sie ift gefallsüchtig und vernachläffigt ihn gener Frau. Sie ist gefallsuchtig und vernachlässigt ihn zu Gunsten ihrer Liebhaber und schilt ihn einen Säuser. Er ertappt seine Frau, wie sie nachts zu spät nach Hause kommt. Bom Fenster aus liest er ihr die Leviten und droht ihre Schande allen Leuten zu offenbaren. Sie thut nun, als ob sie sich entleibe, und läßt sich zu Boden fallen. "Barbouillé" eilt hinaus, um zu sehen, ob sie sich wirklich ein Leids gethan hat; unterdessen schleicht sie sich ins Haus sienen, schließt die Thüre und behandelt ihn vom Fenster aus, wie wenn er im Unrecht ware. Das in furzen Worten die Fabel. Mit ihr hängen nur lofe bie Scenen zusammen, in benen ber "Barbouille" ben Doktor um Kat fragt, was er thun soll. Der Doktor überschüttet ihn mit einem Wust scheinbar gesehrter, im Grunde nichtssagender Reden, die ganz im Sinne des "Doktore" der italienischen Komödie sind.

Dieselbe Art possenhafter Komik bietet die andere auf uns gekommene Farce Molières aus den Wanderjahren, "Der fliegende Arzt". Um die Heirat, welche ihr Bater Gorgibus zwischen ihr und einem gewissen Villebrequin im Sinne hat, aufzuschieben, faßt Lucile den Blan, die Krante zu spielen. Ihr Liebhaber Balere, der natürlich an der Sache das größte Interesse hat, läßt seinen Diener Saanarelle sich als Arzt verkleiden. Nach der Konsultation, in welcher er ben großen Mann spielt, der bald Sippofrates, bald Galen anruft, zieht Sganarelle fein Arztgewand aus und seine Livreejacke wieder an. In diesem Zustande von Gorgibus entdeckt, erklärt er ihm, daß er der Zwillings= bruder des Arztes sei, der seine Tochter behandle, und um ihn einer Uhnlichkeit beffer zu überzeugen, über die er fich mit Recht verwundern kann, erscheint er bald im Arzt= gewand, bald in Livree, und zwar mit folder Schnelligkeit. daß Gorgibus in der That zwei Bersonen zu sehen meint, während doch nur eine da ist. Und diese Gauklereien, die mehr förperliche Gewandtheit als Wit vorausseten, treibt er solange, bis Gorgibus Diener Gros René die List ent= beckt, sich in den Besitz des Kleides setzt und ihm die Möglichkeit entzieht, sein Doppelspiel fortzuführen. Das find durchaus dieselben Clownstreiche, wie sie die Commedia dell' arte mit Vorliebe bot. Auch kommen in diesen ersten Stücken noch sehr kraffe und schmutzige Stellen vor, welche Molière bei späterer Bearbeitung derfelben Stoffe entfernte.

Nur dem Namen nach sind einige andere Farcen bekannt, welche aus dieser ersten Zeit herrühren. So kennen wir die Titel von drei Stücken, in denen die Doktoren den Gegenstand des Spottes bilden, 'der verliebte Doktore (le docteur amoureux), –die 'drei rivalisierenden Doktoren (les trois docteurs rivaux), 'der pedantische Doktoren (les trois docteurs rivaux), 'der pedantische Doktoren (leicht unter diesen drei verschiedenen Titeln dasselbe Stück gemeint sei. Auch mit dem der Schule anhaftenden Komischen beschäftigt sich wohl die Farce, 'der Schüler Gros-René (Gros René écolier), die vielleicht identisch war mit dem

"Schulmeister" (le Maître d'école). Im "Gorgibus im Sack" (Gorgibus dans le sac) erkennt man gewöhnlich einen ersten Entwurf der bekannten von Boileau jo fehr gerügten Scene der Schelmenstreiche Scapins, in welcher der Alte von dem durchtriebenen Diener in einen Sack gesteckt und windelweich durchgehauen wird, und im "Reisholzbinder" (im Fagoteux) eine erfte Stigge bes ,Argt wider Willen', wo im ersten Aft der Holzhauer Sganarelle sich seiner Geschicklichkeit Reisigbündel zu machen rühmt. Es mögen noch mehrere derartige Schwänke von Molière für die Bühne verfaßt worden sein. Übrigens ist es recht möglich, daß fie auch — wenigstens zum Teil — improvisiert wurden. Wir finden im Fliegenden Arzt' gewisse Andeutungen, die uns glauben machen könnten, daß es an einigen Stellen der Fall war. Natürlich ist nicht mehr festzustellen, wann diese Entwürfe zuerst das Rampenlicht erblickten. Wir werden aber kaum fehlgehen, wenn wir annehmen, daß im Jahre 1649 bereits Farcen Molières auf die Bühne famen. Trat er doch wenige Jahre darauf mit seinem ersten regel= rechten Lustspiel vor die Rampe, welches natürlich nicht ohne gehörige Vorbereitung entstehen konnte.

Von Toulouse, wo wir sie zulett getroffen hatten, wollte die Truppe wieder nach Norden ziehen. Molidre hatte bei dem Stadtrat von Poitiers brieflich angefragt, ob seine Gesellschaft nicht zwei Monate lang die Erlaubnis bestommen könnte, dort zu spielen. Wegen der revolutionären Wirren wurde aber ablehnend geantwortet, und die Truppe blieb im Süden. Im Dezember 1649 finden wir sie in Narbonne. Dort scheint zuerst eine Schauspielerin zu ihr gestoßen zu sein, welche ihr dauernd angehören sollte und zu den Stars von Molidres Truppe gerechnet werden kann. Es ist Catherine du Rosé, nach ihrer Heirat unter

dem Namen der de Brie berühmt.

Obgleich die Provinz Guyenne im hellen Aufruhr stand, ließ der Herzog von Spernon seine Truppe doch im Februar des Jahres 1650 nach Agen kommen, wo er große Feste zur Feier der Eröffnung des Obersteuergerichts gab. Um die Feindschaft, die ihn rings umgab, bekümmerte sich Spernon — scheint es — recht wenig. Er dachte nur daran, sich und seine Geliebte zu amüsieren. Indessen hatten sich die Gegensäße zwischen ihm und der Bevölkerung so zugespizt, daß er vom Hose gezwungen wurde, von seinem Posten zurückzutreten. Für unsere Schauspielerzgesellschaft war der Nachteil jett nicht so groß, wie er früher gewesen wäre. Sinerseits war Spernon selbst in der Provinz zu missliedig geworden, anderseits hatte die Truppe so gute Beziehungen, daß ihr der Weggang ihres Protestors nicht mehr verhängnisvoll werden konnte. War es doch allmählich gebräuchlich geworden, die Truppe zur Unterhaltung der Generalstände kommen zu lassen. Zu diesem Zweck hielt sie sich Ende 1650 in Pézenas auf.

Von dort reiste Molière nach Paris. Weshalb, ist uns nicht bekannt. Vielleicht wollte er in der Hauptstadt neue Schauspieler engagieren. Bei dieser Gelegenheit sah er auch seinen Vater wieder. Er hatte zu verschiedenen Malen — wohl auf langes, inständiges Vitten hin — von ihm kleinere Summen zur Unterstützung bekommen, für die sich der alte Poquelin, der in Geldsachen stets sehr genau war, regelrechte Quittungen ausstellen ließ. Übrigens war es jetzt, am 14. April 1651, das letzte Mal, daß Molière etwas von seinem Vater verlangte. Von nun an wurden seine Verhältnisse so zufriedenstellend, daß er es nicht mehr brauchte.

Im Sommer bes Jahres 1651 finden wir die Truppe in Südfrankreich, in Vienne und in Carcaffonne, wo sie zur Eröffnung der Stände spielte. Ihre Spur verwischt sich dann, um mit Sicherheit erst wieder in Lyon im Februar 1653 sichtbar zu werden. Um diese Zeit erhielt sie einen bedeutenden Zuwachs. Der schon seit einiger Zeit zu Molières Schauspielern gehörende René Berthelot, genannt Du Parc, der als Groß René die derb komischen Rollen gab, führte die Tochter eines Schauspielers Jacomo de Gorla heim. Seine Frau, die unter dem Namen der Du Parc später große Berühmtheit erlangen sollte, zeichnete fich ebensowohl durch glänzende schauspielerische Begabung als durch majestätische Schönheit aus. Sie, die de Brie und Madeleine waren mit Molière zusammen die bebeutenosten Kräfte der Truppe. Bei dieser Zusammen= setzung konnte sich Molières Gesellschaft neben den anderen in Lyon ständig spielenden Truppen recht wohl sehen lassen. Zeitgenossen wissen ihr auch großes Lob zu spenden. Mochte Molière mit der Zeit immer mehr die artistische Leitung in die Hand genommen haben, so sorgte Madeleine für die materiellen Verhältnisse der Gesellschaft. Sie, welche als Tochter eines Gerichtsvollziehers sich auf die Abwickelung juriftischer und finanzieller Geschäfte sehr wohl verstand, war die Kassiererin und Verwalterin der Truppe. Die Dekorationen gehörten ihr. Mit Wachsamkeit und Rähigkeit scheint sie bei jeder Gelegenheit die Interessen der Truppe verfochten zu haben. Mit der Zeit scheint die Leidenschaft des Dichters zu ihr einer warmen Freund= schaft Platz gemacht zu haben. Molière war noch in den zwanziger Jahren, und die Reize der schönen, jungen Schauspielerinnen, mit denen er Tag ein Tag aus lebte, konnten ihn nicht unempfindlich lassen. Wenn er auch bei der Du Parc fein Glück gehabt zu haben scheint, so fand er bei ber de Brie um fo eber Gebor. An Streitigkeiten, Gifer= füchteleien, Zerwürfnissen und Wiederversöhnungen wird es in diesem Kreis nicht gesehlt haben. Und gar oft wird

Mabeleine ihren mäßigenden Einfluß haben walten lassen müssen, um Ruhe und Frieden wieder herzustellen. Die Stürme der Liebe hatte sie in ihrer Jugend erprobt. Nachssichtig wird sie die Untreue ihres einstigen Geliebten betrachtet haben. Viel wichtiger war ihr die Entwickelung ihres Theaters.

Der Aufenthalt in Lyon mußte für den Dichter noch insofern von großer Bedeutung sein, als gerade dort, wo seit Jahren die Beziehungen zu Italien besonders rege waren, das italienische Theater auch eine ausschlaggebende Rolle spielte. Der Einfluß, der sich bereits in Paris in seiner Jugend geltend gemacht hatte, konnte nun weitere Früchte tragen. Es ist möglich, daß Molière in Lyon die Stücke Beltrames, d. h. Nicold Barbieris, Luigi Grotos und Nicold Secchis näher kennen lernte, die er zur Komposition des Etourdi und Dépit amoureux benutzte. Hatte er in Paris mehr die derbere Commedia dell' arte auf sich wirken lassen, sostenuta näher.

Anfangs der fünfziger Jahre trat Molière in Beziehungen zu einem Mann, dessen Bekanntschaft von weitztragender Bedeutung für seine Truppe, so wie auch — wie wir später sehen werden — für seine eigene fünstelerische Entwickelung werden sollte. Es war dies der Fürst von Conti, derselbe, der im Collège de Clermont mit ihm zusammen gewesen war. Der Fürst von Conti, ein Mann unstäten, leichtsinnigen, abenteuerlichen Geistes, hatte während der Wirren der Fronde an der Spipe der rebellischen Pariser gestanden. Sin Jahr mußte er dasür im Gesfängnis büßen. Nachdem er noch in der Guyenne gekämpft, hatte er schließlich mit dem Hof seinen Frieden gemacht und sich in sein Schloß Lagrange mit seiner Geliebten, Mme. de Calvimont zurückgezogen. Das Leben in der

Einsamkeit wurde aber beiden auf die Dauer langweilig. Sie wollten Zerstreuung und suchten sich eine Schauspieler= truppe zu verpflichten. Theater und schöne Damen, was fonnte für den leichtfertigen Sofhalt des Fürften ange= nehmer sein? Molières Gesellschaft wäre freilich beinahe nicht der Vorzug gegeben worden, denn eine rivalisierende Schauspielertruppe hatte die Aufmerksamkeit gehabt, der allmächtigen Maitresse Geschenke anzubieten, und so ihre Gunft gewonnen. Nur im letten Augenblicke entschloß man sich doch für Molière, nicht etwa aus fünstlerischen Gründen, sondern weil Mue. Du Barc durch ihre Schon= heit besonders viel von sich hatte reden lassen. Mit solchen Stimmungen und Motiven mußte auch die beste Schauspielertruppe stets rechnen. Und doch hatte sonst der Fürst von Conti selbst litterarisches Interesse. Wir wissen, daß er später gerne mit Molière äfthetische Fragen erörterte, daß er mit ihm alte und moderne Komödien las und sich seine Meinung über diese Dinge gerne einholte. Conti gefiel auch bald Molières Truppe so sehr, daß er sie an sich feffelte und ihr den Titel der "Truppe des Fürsten von Conti" zu tragen erlaubte.

Lange blieb der Fürst aber nicht auf Schloß Lagrange. Man hatte ihm vollständige Verzeihung für seine rebellische Haltung während der Fronde versprochen, wenn er sich dazu verstünde, die Nichte des Kardinals Mazarin, Unna Martinozzi zu heiraten. Leicht bequemte er sich dazu. Das Heiraten war ihm wohl ein Geschäft wie ein anderes — aber er zog nicht sofort nach Paris, sondern zunächst nach Montpellier, zum Grasen d'Audijoux, der gerade großeartige Feste veranstaltete. Auch Molières Truppe mußte bei diesen Festen mitwirken. Conti, der doch kurz vor seiner Heirat stand, erschien dort mit einer neuen Geliebten — die alte hatte er mit einem lumpigen Geschenke abgefunder.

Molières Gesellschaft blieb noch weiter in Montvellier und spielte zur Unterhaltung der dort versammelten General= ftände im Winter 1653 auf 1654, dann fehrte sie nach Lyon zurück, welches sich immer mehr für sie zum ständigen Aufenthalt ausbildete. Alls Conti nach feiner Beirat von Baris zurückfehrte und im folgenden Winter die Eröffnung der Stände in Montpellier leitete, nahm er wiederum seine Truppe mit sich. Ob er ihr auch eine regelmäßige Pension zukommen ließ, wissen wir nicht genau. Da er aber seine eigene Maitresse fehr schlecht unterstütte, ift faum anzunehmen, daß er seinen Schauspielern gegenüber sehr freigebig war. Dafür durften sie sich aber seines hohen Schutes rühmen, und der Titel, den fie führten, war ja schon eine Ehre und Empfehlung, die nicht hoch genug angeschlagen werden konnte. Doch sollten Molière bald Ehren bevorstehen, die ihm größere Freude bereiten mußten, als die eines Schützlings des Fürsten Conti.

Im Jahre 1655 wurde Der Unbedachte' (l'Etourdi) in Lyon zum erstenmal aufgeführt. Mit einem Schlag war Molière dadurch ein berühmter Mann geworden. Aus der Reihe der einfachen Schauspieler war er in die= jenige der Autoren übergetreten. Die Erfindung der Fabel ist zwar nicht sein Eigentum. Sie ist vielmehr zum aller= größten Teile dem Innavertito des Niccold Barbieri, ge= nannt Beltrame, aus 1630 entlehnt. Rur in einigen gang geringfügigen Ginzelheiten geht Molière auch auf die Emilia des Luigi Groto zuruck und auf die Angelica des Fabritio de Fornaris. In wenigen Worten erzählt, lautet die Fabel folgendermaßen. Ein junger Mann Lelie (Fulvio) ist in eine Sklavin Célie (Celia) verliebt, die im Besitze eines Stlavenhändlers Truffaldin (Mezzettino) in Reapel weilt. Sein sehnlichster Bunsch ware in ihren Besitz zu gelangen. Er selber ist aber zu unbedacht und unklug.

um sein Ziel allein erreichen zu können und läßt beshalb seinen Diener Mascarille (Scapino), der sich durch ganz besondere Klugheit und Wit auszeichnet, für sich arbeiten. Der Diener versucht zwei Wege, um das Mädchen in seine Gewalt zu bringen; einerseits legt er es darauf an, sich eine größere Summe Geldes zu erschwindeln, um die Stlavin loszufaufen, anderseits betreibt er ihre Entführung durch Lift oder Gewalt. Sein Spiel wird aber dadurch erschwert, daß Lesie in der Verson seines Freundes Leandre (Cintio) einen rührigen Rivalen hat. Die größten Schwierig= feiten legt ihm aber die Unbedachtsamkeit Lelies selbst in ben Weg. Raum ist ein Streich dem Gelingen nahe, fo wird er regelmäßig durch Lelie, zu deffen Gunften er boch angezettelt wird, vereitelt. Das hauptinteresse des Stückes breht sich nun um die Schliche des Mascarille; mit Ausnahme von zwei Anschlägen sind sie in beiden Stücken gleich. Driginell scheint ein Streich im zweiten Aft zu fein, wo Mascarille das Gerücht ausstreut, der Bater seines Herrn sei gestorben, und das Geld, welches er für dessen angebliche Bestattung erhält, zum Loskauf ber Stlavin verwenden will; ebenso ein Manover des dritten Aftes, wo Mascarille den Rebenbuhler seines Herrn von seiner Geliebten abspenstig zu machen sucht, indem er sie als ein kokettes Frauenzimmer beschreibt. Auch die Lösung des Stückes trennt sich bei Molière von derjenigen des Innavertito, ist aber nicht weniger unvermittelt, vielleicht noch schwächer. Das ganze Gepräge des Luftspiels ift noch durchaus italienisch. Es ift eine Intriguenkomödie, in welcher die schlauen Ränke des Dieners das Hauptinteresse bieten. Es dreht sich noch alles, wie in der von der antiken abhängigen italienischen Komödie, um den Besitz von Stlavinnen. Nichtsdestoweniger hat Molière schon in diesem Stücke an seiner Vorlage einige wichtige Underungen

vorgenommen, welche seine dramatische Begabung und sein eigenartiges Bestreben in ein helles Licht setzen. Bei einem genauen Vergleich beider Luftspiele fällt sofort in die Augen, daß Molière den Stoff ungemein lebhafter und dramatischer gestaltet. Die schleppenden, langatmigen und wortreichen Dialoge des Italieners fürzt er oft bis auf wenige Worte. Er weiß sehr wohl, daß es den Zuschauer ermüdet zweimal dasselbe zu hören, und ändert demgemäß. So ersett er 3. B. die ganze erste Scene des italienischen Luftspiels, in welcher Cintio und Fulvio von ihrer Liebe sprechen, durch einen furzen Monolog und läßt den Inhalt des Gesprächs aus der folgenden Scene zwischen Lelie und Mascarille hervorgehen. Auf diese Weise versteht er es sehr wohl, die ganze Handlung zusammenzudrängen und auf das Wichtige zuzuspiten. Auf die Streiche Mascarilles, die immer wieder von der Unbedachtsamkeit Lélies durchkreuzt werden, legt er als auf das Interessanteste stets den Hauptwert. Er endigt gerne wirkungsvoll einen Aufzug mit einem solchen Streich, während im italienischen Stück die Intrique sich mühsam von einem Alt zum anderen schleppt. Die Ereignisse überstürzen sich im französischen Luftspiel. Der Zuschauer kommt nicht zu Atem. Zugleich wird aber auf diese Weise die Gestalt des Unbedachten' viel fräftiger herausgearbeitet. Der Unbedachte' ist noch kein Charakter= stück, weit entfernt davon; aber nichtsdestoweniger wird schon hier auf die wichtigen, interessanten Charafterzüge, vielleicht unbewußt, viel größere Sorgfalt verwendet. Im italienischen Stück finden sich manchmal ganz hübsche Epi= soben, die an und für sich sehr unterhaltend sind. Sie fördern aber die Handlung nicht und dienen nicht dazu, Die Hauptfiguren hervorleuchten zu laffen; deshalb läßt fie Molière weg. Aus dem Grunde sind bei ihm einige Nebenfiguren farbloser als in der Borlage.

Wie sehr unser Dichter im allgemeinen noch von der italienischen Komödie abhängt, so zeigt er doch noch in anderer Beziehung das größte Beftreben selbständig zu fein. Die stereotypen Namen der Commedia, Beltrame und Pantalone ändert er in Anselme und Pandolfe um. Den Capitano Bellerofonte, ber polternd feine gewöhnlichen Prahlereien bei Barbieri zum besten gab, ersett er durch einen recht unbedeutenden Agnoter. Es ist eigentümlich, daß Molière in feiner seiner Komödien dem "Capitano" Aufnahme ge= währt hat, während er den "Doctor" ziemlich lange noch behält. Bielleicht, weil er in der Wirklichkeit eher Cha= raftere fand, die dem Bedanten auch noch in seiner Zeit glichen, als dem "Capitano". Sind doch alle seine Arzte später eigentliche "Bedanten". Andere italienische Namen, Lavinia, Cintio, Spacca ersett er durch die antifisierenden Hippolyte, Léandre und Ergaste. Merkwürdig bleibt da= gegen, daß Molière den Namen Scapino durch Mascarille ersetzt hat. Vielleicht wollte er nach Vorgehen der Italiener für sich in dieser Rolle einen neuen Typus schaffen. Mascarille und später Sganarelle find in der That die Namen, die er am liebsten für seine possenhaften Rollen wählt, geradeso wie sein italienischer Rivale Tiberio Fiurelli als Scaramuccio aufzutreten liebte.

Eine weitere Anderung gegenüber dem Italienischen ist dann die Entsernung der gesuchten Phrasen und der gezierten Koketterie der Liebesscenen. Cestie zeigt in ihrem ersten Auftreten harmlose Naivetät und ansprechende Bescheidenheit, im letzten Akt sogar eine seltene Uneigensnühgigkeit, da sie bereit ist, auf die She zu verzichten, um ihren Wohlthäter nicht zu beleidigen. Die Lavinia, welche bei Barbieri doch gar zu dreist sinnlich sich gebärdete, ist in Gestalt der Hippolyte wesentlich abgeschwächt. So macht sich denn schon in diesem Stück größere Feinheit

geltend. Nur eine krasse Scene, in der ein sonst in der zeitgenössischen Komödie so häusig citiertes Gefäß eine Rolle spielt, erinnert uns, daß wir noch am Ansang von Molières Entwickelung stehen. Sonst ist auch die Sprache in dem in eleganten Alexandrinern geschriebenen Stück vorzüglich.

Die Aufführung dieser Romödie machte großes Aufsehen. Für Molières Truppe konnte dies nur von hoher Bedeutung sein. Ungefähr sechs Monate blieb sie in Lyon und scheint es sich mahrend dieser Zeit recht gut haben geben zu laffen. Der befannte Dichter bes Burlesten Daffouch, der in diesen Tagen sehr viel mit Molière und ben Bejarts verkehrte, ift des Lobes voll über die reizende Aufnahme, die er dort fand. Es ist dies auch ein Zeichen für die große Freigebigfeit von Molière und feinen Ge= nossen, die uns übrigens auch sonst bezeugt wird, zugleich ein Beweis, daß es ihnen petuniär damals vorzüglich ging. Daffouch begleitete die Truppe bis nach Avignon. Bon dort wandte sie sich nach Bézenas (4. Nov. 1655), um vor den Generalftänden zu fpielen. Un diefes Städtchen Bezenas knüpfen sich bekannte Anekdoten, die, wenn sie auch nicht im ganzen Umfang wahr sein mögen, doch dem Wesen nach der Wirklichkeit entsprechen werden. Beim Barbier, der ihn rafierte, soll Molière stundenlang von seinem Lehnstuhle aus dem munteren Treiben gelauscht haben, welches sich in der Barbierstube selbst oder vor beren Fenstern auf dem Markte abspielte. Db es nun hier besonders in Bezenas der Fall war oder anderswo, Thatsache ift, daß Molière das Volksleben im Süben Frankreichs gut beobachtet haben muß. In zwei seiner späteren Komödien haben wir koftbare Zeugnisse dafür; in Mr. de Pourceaugnac und in der Comtesse d'Escarbagnas lebt die Broving mit ihren engbürgerlichen Anschanungen, mit ihrer altertümlichen biderben Sprache, mit ihren klein=

lichen Eitelkeiten und ihrer Alatschsucht in treuem Abbilde vor uns auf. Sogar die Mundarten der Provinz scheint der Dichter gut gekannt zu haben. Die Lucette in Mr. de Pourceaugnac spricht, wie nachgewiesen, die Mundart von Bezenas.

Bon diesem Städtchen aus wandte sich die Truppe nach Narbonne; ob sie sich von dort aus nach Bordeaux begab, wo sie die Rücksehr des Fürsten von Conti erwarten sollte, wissen wir mit Bestimmtheit nicht. Dagegen ist der Ausenthalt der Truppe in Carcassonne, Castelsnaudary, Toulouse und Agen verdürgt. Bon dort wandte sie sich dann nach Béziers, wo die Stände im November 1656 eröffnet werden sollten. Wenn sie auch diesmal manche Unannehmlichseiten mit den Herren hatte, welche sich in Geldsachen sehr zurückhaltend zeigten, so blieb sie doch wohl dort die zum Sommer 1657. Und in dieser Stadt ließ Molière ein neues Stück aufsühren, welches seinen durch den "Unbedachten' begründeten Ruhm noch bedeutend erhöhte. Es war dies "Der Liebe Troy" (le dépit amoureux).

Diese Komödie ist kein so harmonisch abgerundetes Ganze, wie der Unbedachte', und wird vielleicht aus diesem Grunde den Zeitgenossen auf den ersten Blick weniger gesallen haben als das erste Lustspiel. Aber eben deshalb ist sie von größerem litterarischem Interesse. Man könnte aus keinem Stück das gewaltsame Losreißen der neuen Komödie von den Banden der alten so gut ersehen wie aus diesem. Wenn sich Molidre im Unbedachten' nur schüchtern an einigen Stellen Abweichungen von der italienischen Borlage gestattet, so hat er hier einige Partien geschaffen, die dem Besten, was er je geschrieben, an die Seite gestellt werden können. Um so greller heben sich dagegen die Teile ab, die noch ganz italienisch sind.

Auch hier arbeitete Molière nach italienischer Vorlage. Niccold Secchis Komödie "l'Interesse' lieferte ihm die Fabel. Die verwickelte Intrigue, die er nur hie und da änderte — namentlich trug er dafür Sorge, die zu fraffen Stellen abzuschwächen -, ist echt italienisch. Sie baut sich auf der recht unwahrscheinlichen Thatsache auf, daß eine Mutter, um in den Genuß einer Erbschaft zu kommen, die ihrer Familie nur dann sicher ift, wenn sie einen Sohn bekommt, die ihr zu ihrem Unglück geborene Tochter - einige, die Sache noch verwickelter gestaltende Einzelheiten sind hier übergangen — in Mannefleidung hat auf= wachsen lassen. Dieser vermeintliche Sohn Ascagne ver= liebt sich nun in einen für seine Schwester Lucile schwärmenden Jüngling Valère; als Mädchen verkleidet, in einen schwarzen Schleier verhüllt, giebt sich Ascagne für ihre Schwester aus und vermählt sich heimlich mit Balère, der im Glauben ift Lucile geheiratet zu haben. Seinem Nebenbuhler Erafte gegenüber, den Lucile wirklich liebt, rühmt sich Valère der Gunstbezeugungen Luciles. Dieser, wütend, bricht mit ihr. Wütend find ebenfalls Lucile und ihr Bater, als sie durch Balère von der angeblichen Heirat hören; wütend ift Ascagne, daß der Diener Valères alles verraten habe; wütend ift Gros René, Eraftes Diener, der seinen Herren verraten glaubt, und er schimpft auf seine Geliebte, Luciles Bofe Marinette, ebenso wie ihr Herr auf das Mädchen; wütend ift endlich Mascarille, der Diener Valères, weil alle Schuld auf ihn, als den Schwäßer, geworfen wird. So ift benn alles in tollem Durcheinander. Reiner versteht mehr den anderen, eine Komödie der Frrungen, aus der kein Ausweg eigent= lich mehr möglich ift. Aber plötlich erfährt man — wie und warum, ift recht unklar — die ganze Vorgeschichte von Ascagne. Der Jüngling ift ein Mädchen, er kann

also Valère heiraten, der auch nichts dagegen haben kann, da er sie schon ohne sein Wissen kennt und liebt; Lucile wird für Eraste frei. Im Grunde lieben sie sich ja. Die beiden Väter sind voller Freude, und die Dienstboten haben schließlich auch ihr Vergnügen daran, daß sich alles so schön und glatt entwirrt hat. Wir aber staunen ob der unwahrscheinlichen und auch wenig glücklich geführten

Intrique.

Bu Molières Ruhm würde das Stück nicht beitragen, wenn nicht die Scenen, die dem Ganzen den Titel ge= geben haben, die Schmollscenen zwischen Erafte und Lucile, zwischen Groß René und Marinette so meisterhaft aus= geführt wären. Das ist auch das einzige, was heutzutage noch vom Lustspiel aufgeführt wird, das einzige zu= gleich, was unsterblich ift. Es ist ein Stück menschliches Leben, so wahr, so natürlich, so ewig zugleich wie die Liebe selbst. Sie zeigen uns zum erstenmal Molière als gründlichen Menschenkenner, als genialen Darsteller menschlicher Empfindungen und Gefühle. Diese Scenen, die sich im ersten und im vierten Afte finden, sind auch das erste Zeichen für die bei Molière stets zu beobachtende Auffassung der Liebe. Die Liebe ist bei ihm nicht ein vertrauensvolles Hingeben des einen an den andern, sie ist stets mit Gifersucht, Argwohn und größter Empfindlichkeit vermischt. Diese Auffassung, die wir immer wieder bei dem Dichter finden, kann nur auf ein starkes persönliches Moment zurückgeführt werden. Molière war von Charafter selbst empfindlich, zum Argwohn neigend und eifersüchtig im höchsten Grade — wir werden dies bei seinem Verhältnis zu seiner Frau noch nachdrücklich zu betonen haben — und er schilderte gern die Liebe so wie er sie kannte. Vorzüglich kommt die leicht gereizte Empfind= lichkeit bei Erafte zum Ausdruck. Er hat bemerkt, daß

sein Nebenbuhler Balère viel zu freudig erscheint, als daß er nicht im geheimen von Lucile bevorzugt werden müßte. Diefer Argwohn läßt ihm feine Rube. Er weiß, daß es ber Tod seiner Liebe ift, wenn er etwas erfährt, was seinen Argwohn bestätigen könnte, aber er sucht tropdem; er scheut sich nicht, vor dem Diener seines Rivalen eine Romödie zu spielen und zu thun, als ob er auf seine Liebe verzichte. So erfährt er zu seinem größten Schmerze. daß man ihn eigentlich zum besten halte und daß Balère und Lucile im geheimen — so glaubt ja Balère selbst, der nicht ahnt, daß seine Lucile Ascagne ist — verheiratet seien. Run fennt seine Berzweiflung feine Grenzen. Mit Entrüftung weist er die Botschaft ber Bofe Luciles ab. Erst bei ruhiger Überlegung fommt er zur Überzeugung. daß er seiner Geliebten, die jeden geheimen Berkehr mit Balere sogar ihren Eltern gegenüber mit Entruftung ge= leugnet hat, bitteres Unrecht gethan hat. Er will seinen Fehler wieder aut machen und schickt seinen Diener zu Lucile, um sich zu entschuldigen. Sie ist aber ebenso stolz wie er und will ihn nicht anhören. So ist er entschlossen, sie endgiltig zu verlassen. Wenn sie ihn keines Blickes mehr würdigt, will er auch sie verachten. Überhaupt sind die Weiber nicht wert, daß man sie so hoch schätze, und sein Diener Groß René, der mit seiner Marinette gang die= selbe Erfahrung gemacht hat, wie sein Herr mit Lucile, giebt dieser Empfindung in draftischen Worten Ausdruck: Die Weiber sind keinen Schuß Pulver wert — das ift seiner langen Rede kurzer Sinn. Und als einige Zeit darauf die beiden Angebeteten von früher, vielleicht durch geheime, ihnen selbst unbewußte Sehnsucht nach ihren früheren Beliebten veranlaßt, auf ber Straße erscheinen, thun sie beide stolz und zurückhaltend - mit ihrer Liebe ist es nun ewig aus - und ebenso stolz und unnahbar

thun Lucile und Marinette. Von den Geschenken, die sie einander gegeben, wollen sie nichts mehr wissen, die Briefe, die sie einander geschrieben, die zärtlichen Liebesbriefe, in welchen sie sich in der damals so sehr beliebten pointen= reichen Concettiform ihre ganze Liebe gestanden, sie zer= reißen sie in Stude. Und doch werde Lucile niemals ein so zärtliches Berg finden, wie seines, meint Erafte; sei er auch eifersüchtig gewesen, er hätte Grund dazu gehabt; fie verliere ihn freilich gar leichten Herzens, fie habe ihn nie geliebt. Das könnte ihm doch einerlei sein, er= widert Lucile; es ware sogar viel besser für sie gewesen, wenn ..... Aber wozu diese Fragen noch, da sie ja jest doch brechen? — Ist das so ernst gemeint, brechen fie wirklich? Bei dem Gedanken an endgiltige Trennung ift ihre ganze Liebe neu erwacht; sie wollen es sich zwar noch nicht eingestehen, aber sie brennt doch wieder in ihren Berzen, und sie ist so suß, so schön! - "Führt mich nach Hause zurud," sagt Lucile zu ihrem Geliebten, und mit diesen Worten des Friedens ift ihre Verföhnung besiegelt. Und ihre Dienstboten machen es ihnen nach. Zuerst lachen fie über die Leichtigkeit, mit der ihre Herrschaft ihren Zorn vergessen hat. Bei ihnen wird es nicht so sein; sie sind fest, und sie geben sich auch die Geschenke wieder, mit benen fie sich noch vor furzem beglückt, und wenn es sich bei der Herrschaft um Diamanten, Schmucksachen und Briefe handelte, so find hier Bander, Rabeln, Meffer und ein Stück Rafe die Pfander ihrer Liebe gewesen. Weg damit, es hat doch keinen Sinn mehr! Aber wie sie sich in die Augen schauen und denken, daß es das lette Mal ist, überwältigt auch sie die Liebe wieder. Wozu benn diese Grimaffen? Was bin ich in Deine Reize doch versschoffen, meint Groß René, und sie erwidert: Wie thöricht ist boch die Marinette, wenn sie ihrem Groß René nachläuft!

Diese Scenen sind ein Meisterstück und sind bereits damals sehr beachtet worden. Der seine, weltmännische Ton, der sich in den Reden der beiden Liebenden, in ihrem stolzen, zurückhaltenden, über die geringste Zurückssehung empörten, leicht empsindlichen Wesen kund giebt, mußte der adligen Zuhörerschaft sehr zusagen. Und wie hübsch stachen dagegen die Dienerscenen ab, wie richtig war der Ton des Volkes getroffen, wie echt französisch war der gute Groß René mit seiner schlauen Maxinette, kein verskleideter italienischer Scapino mit seiner Colombina, sondern beide wahre Kinder ihres Landes! Das war wirklich französische Litteratur, nicht mehr Nachahmung der Fremde!

Seltsam genug kontraftiert damit die Scene zwischen bem Docteur Métaphraste und Albert. Bur Handlung ist fie durchaus unnötig. Aber es war einmal Überlieferung, daß jede Romödie ihren immerzu schwatzenden, in Etymo= logien seltsamster Art, in abstrusen Quisquilien schwelgen= den Pedante haben mußte. Und an und für sich ift die Scene ganz amufant. Mit Talent weiß Molière auch hier schon seine Bühnentechnik geltend zu machen. So ist es sehr wirksam, wenn der Docteur, als er aufgefordert wird zu schweigen, mit der Beteuerung, daß er es thun wolle, immer ärger darauf losschwätt. Auch im dritten Aft fommt eine solche technisch bedeutsame Scene vor, wenn die beiden Bäter, von denen jeder ein verschiedenes Bergehen im Auge hat, vor einander zu Boden fallen und sich gegenseitig demutig deshalb um Verzeihung bitten. Durch derartige Bühnenkniffe weiß Molière schon sehr frühe die größte komische Wirkung zu erzielen.

Molières Truppe erwartete nicht den Schluß der Stände, um Béziers zu verlassen und sich wiederum nach Lyon zu wenden. Unterdessen war ein für die Truppe bedeutsames Ereignis eingetreten. Ihr Protektor, der Fürst von Conti, hatte sich von ihr abgewandt. Schon seit längerer Zeit wurde der leichtlebige und leichtsinnige Fürst von firch= licher Seite bearbeitet, damit er sich bekehre. Mehrere fanatische Geistliche scheinen sich das Ziel gesteckt zu haben, aus dem Fürsten einen frommen Mann zu machen. Und es war ihnen schließlich gelungen, den früher nur für Weiber, Spiel und Komödie schwärmenden Fürsten zu einem frömmelnden, ja sogar engherzig fanatischen Mann umzuwandeln. Die Komödie, die er einst so geliebt, be= trachtete er jett als Höllenwerk und verbot der Truppe, seinen Namen weiter zu führen. Als er um diese Zeit durch Lyon fuhr, versäumte er nicht, dem Abbé de Ciron, ber ihm seinerzeit seine schweren Bedenken gegen die Komödie eingeflößt hatte, zu schreiben, daß er sich wohl gehütet habe, die Truppe aufzusuchen, die früher seinen Namen getragen. Es war dies ein schwerer Schlag für Molière, besonders hart gerade damals, da sein Ruhm aufzusteigen begann. Und wir haben allen Grund anzunehmen, daß er bem Fürsten diese seine Sinnesanderung nicht verzieh. Er faßte sie nicht als aufrichtig auf. War doch schon von vornherein die Bekehrung bes leichtlebigen Fürften zum frommen Ropfhänger nicht wahrscheinlich! Seit der Zeit wird der Dichter wohl einen stillen Haß gegen die nach seiner Ansicht heuchlerische Unduldsamkeit der Kirche im Berzen getragen haben, auf die er die Bekehrung des Fürsten zurückführen mochte, einen Sag, der ihm später die Waffen zu einem seiner bedeutendsten Werke schmieden sollte.

Da Molière Contis Schutz verloren, wandte er sich nun wieder an seinen früheren Protektor, den Herzog von Epernon, der nun Gouverneur von Burgund geworden war und mit seiner Geliebten Nanon de Lartigue, der er treu geblieben zu sein scheint, in Dijon regierte. Dort tressen wir Molières Truppe im Sommer 1657. Im

Winter freilich zog es sie schon wieder nach dem Süden, nach Pézenas und Avignon. Und in Avignon war es, daß Molière eine für sein ganzes Leben wichtige Besanntschaft machte. Er traf dort den Maler Pierre Mignard, welcher, mit seiner jungen Frau auf der Rücksreise von Italien begriffen, seinen Bruder Nikolaus in Avignon besuchte. Durch den Grafen von Modène hatte er Beziehungen zu den Béjarts, die ihn ihrerseits wohl mit Molière bekannt gemacht haben werden. Mignard ist zeitlebens einer der besten Freunde Molières geblieben.

Des Dichters Wanderzeit ging ihrem Ende entgegen. Wozu noch länger in der Provinz bleiben? Die zwei Werke, welche er geschaffen, und der Triumph, den er da= von getragen, werden ihm selber die Augen geöffnet haben. Er wußte nun, wer er war und was er bedeutete. Er fühlte, daß es für ihn Zeit war, auf breiterer Basis thätig zu werden. Mochte der Aufenthalt in der Provinz noch so nugbringend für ihn gewesen sein, mochte er ihm einen Einblick in das damals noch so eigentümliche Leben der fleinen Provingstädte gestattet, mochte er ihm die Befannt= schaft mit der fraftvoll sonoren Sprache des Südens er= möglicht haben, — wollte er Werke hervorbringen, welche die Teilnahme der ganzen Nation erregten, so war es für ihn Zeit, in die Hauptstadt zurückzukehren, wo das Leben rascher pulsierte, wo man in unmittelbarer Fühlung mit ben Zeitströmungen stand, wo ein junger König und ein glänzender Hof den Ton angaben. So lenkte er benn seine Schritte nach dem Norden. Über Grenoble, wo er die Karnevalszeit von 1658 verbrachte, wandte er sich nach Rouen. Dort, wo er vor der Gründung des "Illustre Théâtre" seine Zelte zuerst aufgeschlagen, bis ber ihm versprochene Saal in Paris hergestellt wurde, dort wollte er auch bleiben, bis das Terrain für ihn in Baris geebnet

war. Mit welch verschiedenen Gefühlen wird er die Hauptstadt der Normandie nunmehr betreten haben! Damals ein von seiner Familie verstoßener, von ihr als verlorener Sohn betrachteter Bagabund, der keine Uhnung hatte, wie seine Zukunft sich gestalten würde, und jetzt ein hoffnungsvoller Mann in der Blüte der Jahre, an der Spitze einer hochangesehenen Truppe, der Versasser zweier dramatischer Neuigkeiten, welche die Provinz entzückt hatten. Gehobenen

Berzens fah er der Zukunft entgegen.

Den ganzen Sommer über blieb die Truppe in Rouen. Der Ruf der beiden Schönheiten, welche ihre Zierde waren, der Du Barc und der De Brie, hatte, wie wir aus einem Briefe des Thomas Corneille wissen, die Gesellschaft Rouens in eine gewisse Aufregung versetzt. Auch Bierre Corneille, ber damals schon ein 52 Jahre alter, mit fünf bis sechs Kindern gesegneter Familienvater war, richtete an die Du Parc enthusiastische Verse, in denen er sie als seine Fris feierte. Bu feiner großen Betrübnis fummerte fie sich freilich ebensowenig um ihn, als sie sich um Molière in der Proving gefümmert hatte. Ahnte die stolze Schau= spielerin bereits, daß fie das Berg eines hoffnungsvolleren jungeren Dramatifers in Baris erobern wurde? Racine follte ja einst von ihr beglückt werden. Sei es aus Arger über die Sprödigkeit der Schauspielerin, sei es, weil die Truppe Variser Unsprüchen doch nicht ganz genügen konnte - jedenfalls haben sich die beiden Corneilles über die Leistungen der Gesellschaft nicht besonders zufrieden auß= gesprochen.

Unterdessen bereitete die Truppe ihre Übersiedelung nach Paris vor. Madeleine war es, die hauptsächlich die Verhandlungen leitete. Sie fuhr häufig nach Paris hinüber und, was für uns von besonderem Interesse ist, sie nahm bei ihrem Pariser Ausenthalt im Hause des Vaters Poquelin

Wohnung. So war benn ber Groll des alten Laters gegen das Künstlervolk geschwunden. Jetzt war ja sein Sohn berühmt und reich. Was sollte ihm der Geschäftsmann noch zürnen?

Am 12. Juli 1658 wurde zwischen Madeleine und Louis de Talhouet in Rouen ein Vertrag abgeschlossen, nach dem der Betreffende seinen Ballspielsaal du Marais in Paris mit allen Logen, Deforationen und Zubehör der Truppe Molières überließ. Nunmehr hatte das Theater ein Heim; die Übersiedelung zur Hauptstadt konnte jederzeit ktattsinden.

## Die Zeit des Suchens und Castens

Das "Register" bes Schauspielers La Grange — von dem gleich die Rede sein wird — von nun an für uns die wichtigste Quelle für Molières Leben und Werke, beginnt mit den Worten: "Molière und seine Truppe kamen im Monat Oftober 1658 nach Baris und begaben sich in den Dienst Monsieurs, des einzigen Bruders des Königs, welcher ihnen die Ehre seines Schutes und die Erlaubnis. sich als seine Komödianten zu bezeichnen, mit dreihundert L. Pension für jeden Schauspieler gewährte". Das Glück scheint den Neuangekommenen also von vornherein hold gewesen zu sein. Wie kamen sie aber dazu, die Gunft einer so hochgestellten Versönlichkeit zu erlangen? wiffen es nicht genau. Möglich ift, daß einige Jahre zuvor der Fürst von Conti bei seinem Aufenthalt in Baris zum Awecke der Heirat von Mazarins Nichte dem Kardinal die Verdienste von Molières Truppe, damals noch seiner Truppe, gerühmt hatte, und daß der Kirchenfürst, der sich wie sein Vorgänger Richelien sehr fürs Theater interessierte, die Schauspieler bei ihrer Ankunft in Baris dem achtzehn= jährigen Bruder des Königs empfahl. Die hohen Berr= schaften setzen damals ihre Ehre darein, eine Truppe in ihren Diensten zu haben. Für Molière war es von außer= ordentlichem Vorteil, in so nahe Beziehungen zum Hofe zu treten. Ludwig XIV., damals erst zwanzigjährig, würde

gewiß — das war wohl des Dichters Hoffnung — bald auch selbst von der Komödiantentruppe seines Bruders Kenntnis nehmen. Hatte sie ja doch schon in der Provinz

namhafte hohe Herren zu unterhalten gewußt.

Schon am 24. Oktober fügte es das Schicksal, daß unser Dichter vor dem König auftreten durfte. In einem Saale des alten Louvrepalastes wurde gespielt. Der Hof war versammelt und mochte wohl darauf gespannt sein, die Truppe kennen zu lernen, die es magte den Kampf mit den einheimischen Theatern aufzunehmen. Es mochte immerhin gewagt erscheinen, mit dem gefeierten Hôtel de Bourgogne, dem eigentlichen Hoftheater, und dem Marais= theater, wo Corneilles Stücke meistens aufgeführt wurden, sich zu meffen. Molière wählte zu feiner Erstaufführung por dem Monarchen ein Stück, in dem gerade das majestätische Gebaren eines Königs besonders stolzen Ausdruck findet. ben Nicomède' Corneilles. Und wenn wir auch hören, daß diese Aufführung nicht mißfiel, und daß namentlich das Spiel der Frauen ansprechend wirkte, so hätte die Aufführung einer Tragodie allein nicht den Ruhm der neuen Truppe begründen fönnen. Dafür sorgten schon die Rebenbuhler vom Hôtel de Bourgogne, die bereits diese erste Aufführung bekrittelt zu haben scheinen. Außerdem haben wir allen Grund zu glauben, daß die Stärfe von Molières Truppe nicht auf dem Gebiete der Tragödie zu suchen war. So war es denn ein fluger Griff von Molière, daß er es bei der Aufführung des ernften Studes nicht bewenden ließ, sondern nach beendetem Spiel auf die Bühne trat und, mit klugem diplomatischem Geschick Be= scheidenheit mit verständiger Schmeichelei verbindend, eine Ansprache an die erlauchte Gesellschaft richtete, durch die er sich die Bergen aller eroberte. Sie hatten so große Lust gehabt, mit der Unterhaltung des größten Königs

der Welt beehrt zu werden, so meinte er, daß sie vergessen hätten, daß seine Majeftat ausgezeichnete Schauspieler befäße, die sie selbst nur sehr schwach nachahmen könnten; da seine Majestät aber ihre provinzielle Aufführung nicht verschmäht habe, so bitte er sie demütig, gestatten zu wollen, daß fie noch als Zugabe eine jener kleinen Beluftigungen hinzufüge, durch welche sie in der Proving zu einer gewissen Berühmtheit gelangt seien. Der König, ben dieses ebenso fluge als witige und geschickte Kompliment für den Dichter einnahm, gab gern seine Einwilligung. Und so wurde sofort mit der Aufführung einer kleinen Stegreif= Romödie nach italienischer Art begonnen. Es wurde Der verliebte Doktor' (le docteur amoureux) gegeben. Molière svielte selbst den Dottor. Und es wurde so flott, so natürlich, so frisch gespielt, der Humor, der den luftigen Ginakter erfüllte, war so köftlich, daß das ganze Bublikum in die tollste Seiterkeit versetzt wurde und den lebhaftesten Beifall zollte. So hatte Molière durch einen klugen Handstreich - fonnte man fagen - die Gunft des Hofpublifums erobert. Ludwig XIV. war damals noch sehr jung, er lachte gern und liebte die, welche zu feinem Bergnugen beizutragen wußten. Er war namentlich ein großer Lieb= haber des italienischen Theaters. Nun fand er plöglich einen französischen Komiter, der es den Stalienern gleich= machte, sie vielleicht sogar übertraf. Diesen Mann mußte man festhalten. Die Rücksicht auf das eigene Vergnügen, nicht etwa die Einsicht in das Genie Molières sind es gewesen, welche Ludwig XIV. bestimmten, dem Komifer seine Gunft zuerst zu erweisen.

Er erwies sie ihm dadurch, daß er seiner Gesellschaft den Saal des Petit Bourbon überließ, damit sie dort abwechselnd mit den italienischen Komödianten spielen könnten. Hür Molière war dies eine unschätzbare Gefälligkeit. Der Saal war groß und schon. Das Publifum, welches die italienischen Aufführungen regelmäßig besuchte, war an den Saal gewöhnt und würde gewiß nicht verfehlen — fo mochte er denken —, vielleicht zunächst nur aus Neugierde, auch die Franzosen, die es ihnen so gut nachmachten, sich anzusehen. Außerdem war ber Saal mit dem Königs= valast durch eine Galerie verbunden. Diese räumliche Berbindung konnte sich leicht zu einer innerlichen auswachsen. Endlich mußte es Molière nur angenehm sein, mit den italienischen Schauspielern, deren Fähigkeiten er so sehr bewunderte, unter demselben Dache zu hausen. Mochte er doch hoffen, ihnen noch manches ablauschen zu fönnen. Seine Zeitgenoffen haben ihn häufig als ben "Affen" ber Italiener verspottet. Für die Entwickelung seiner Komödie, namentlich nach der technischen Seite hin. konnte die Anlehnung an die Italiener nur vorteilhaft sein.

Sobald Molière in seinem neuen Hause war, führte er außer den großen Tragödien Corneilles auch seine eigenen Stücke auf, den "Unbedachten" und "Der Liebe Trot." Es war dies das erste Mal, daß die Pariser diese Neuigkeiten, welche das Entzücken der Provinz schon mehrere Jahre vorher gewesen waren, zu sehen bekamen, und der Erfolg war großartig. Sogar Molières Feinde sprechen mit Begeisterung von diesen ersten Aufführungen und berichten von den rühmenden Außerungen des Publikums, die sowohl dem Dichter als auch den Darstellern galten. Trot dieser Erfolge mußte Molière gerade zu dieser Zeit einige seiner erprobtesten Kräfte verlieren. Daß Dufresne, der schon recht alt und müde war, die Truppe verließ, war begreislich, wenn auch schmerzlich; er war gewiß ein sehr erfahrener Schauspieler und hatte früher der Truppe große Dienste geleistet. Daß aber die glänzendste von Molières Schauspielerinnen, die Du Parc, gerade im Moment,

wo fich ber Dichter eine neue Eriftenz gründete, mit ihrem Mann, dem "Gros-René", der die derb fomischen Rollen gab, die Truppe verließ, um ins Maraistheater überzugeben, das war ein unersetlicher Verluft. Es wirft dieser Entschluß übrigens kein günstiges Licht auf den Charakter ber gepriesenen Schauspielerin. Die ftolze "Marquise", wie sie oft genannt wurde, scheint überhaupt eine hoch= mütige, leicht empfindliche und wankelmütige Frau gewesen zu sein. Es ift nicht unmöglich, daß die beiden Corneilles, die, wie wir wiffen, in Rouen die Schauspielerin umschwärmt hatten, fie veranlagten, in das ihnen näherstehende Theater überzugeben. Glücklicherweise konnte Molières Truppe dafür neuen Zuwachs in Paris finden. Für die derb= tomischen Rollen bekam sie vom Maraistheater einen vor= züglichen Vertreter in der Berson des alten Jodelet, der einst gablreichen Stücken Scarrons' feinen Namen gegeben hatte. Auch sein Bruder L'Epy ließ sich für gesetzte Rollen in die Truppe aufnehmen. Um Oftern 1659 gesellte sich zu Molières Schauspielern auch ein Mann, welcher der treueste Kamerad des Dichters werden und ihm sowie seiner Truppe die wertvollsten Dienste leisten sollte. Es war dies Charles Varlet de La Grange; er spielte die erften Helden und Liebhaber und erfreute fich, besonders in dieser letten Eigenschaft, wohlverdienter Beliebtheit. Ihn hat Molière von allen seinen Schauspielern ftets am meisten geachtet. Er führte später die Rechnungen der Truppe und redigierte für sich das Tagebuch derselben, das berühmte "Registre", welches zu den vornehmlichsten Quellen für die Geschichte Molières und seiner Werke gerechnet werden fann. Auch übertrug ihm der Dichter später das ver= antwortungsvolle Amt des "Redners der Truppe", welches er selbst sehr lange Zeit geführt hatte. Es war dies die glänzenoste Auszeichnung, die er ihm zu teil werden lassen

fonnte. Denn das Umt des "Redners" war das schwierigste in den damaligen Theatern. Der "Redner" hatte die Aufgabe, nach beendigter Vorstellung dem Bublifum für sein Erscheinen zu danken und es dann zur nächsten Vorstellung einzuladen. War das Stück, das gegeben werden sollte, noch nicht bekannt, so mußte er es ana= Infieren und anpreisen. Der mehr oder minder zahlreiche Besuch der späteren Vorstellungen hing häufig von dem Geschick des "Redners" ab. La Grange soll auch in dieser Hinficht seine Sache so vorzüglich gemacht haben, daß man seine Reden — so berichtet ein Zeitgenosse — oft mit ebenso großem Bergnügen hörte, als die Komödie selbst. Das Redneramt erforderte aber nicht bloß Geschicklichkeit, sondern auch Mut. Die damaligen Theatervorstellungen verliefen manchmal sehr stürmisch. Durch Schreien und Johlen unterbrach man häufig die Vorstellung; war man unzufrieden, so bewarf man die Schauspieler mit allerlei Gegenständen; im Zuschauerraum war Mord und Tod= schlag keine Seltenheit; die Schauspieler waren vor körper= lichen Mißhandlungen der schlimmsten Art nicht sicher. Sobald ein derartiger Sturm ausbrach, mußte der "Redner" vortreten und das Publikum zu beschwichtigen suchen. Es wird uns erzählt, daß nach Molières Tod einmal La Grange im Jahre 1691 mit einem betrunkenen Kapitan, der mit einigen berauschten Soldaten ins Theater eingebrochen war, schweren Stand hatte. Der Rapitan benahm sich wie toll, verwundete einen Polizeibeamten, befahl den Schauspielern zu schweigen, bedrohte sie mit Bistolenschüffen, riß die Lichter der Bühne aus und warf sie ihnen an den Kopf. Bei dieser Gelegenheit wie auch sonst in seinem Leben, zeigte La Grange große Rube und Kaltblütigkeit. Als Mensch sowie als Schauspieler hat er Molière die größten Dienste geleistet. Mit ihm zugleich trat auch Du Croisy

in die Truppe ein; er gab die zweiten Liebhaber, manchmal auch Charafterrollen. So wird er wahrscheinlich die Rolle des "Tartuffe" freiert haben. Mit diesen neuen Kräften konnte die Truppe einigermaßen ihre Lücken füllen. Sie spielte vor dem König "Der Liebe Trog" und den "Undebachten" im Frühling des Jahres 1659. Schon während dieser letzten Vorstellung war Joseph Bejart sehr krant; nur mit Mühe konnte er seine Rolle durchführen; er stard in der zweiten Hälfte des Mai. So verlor Molière einen seiner treuesten Kameraden von Anbeginn. Der Verlust von Madeleines Bruder, der mit ihm das Illustre Théâtre seiner Zeit gegründet, wird ihm sehr nahe gegangen sein. Zum Zeichen der Trauer stellte das Theater über zehn

Tage die Vorstellungen ein.

Doch sollte der Dichter bald ein Werk liefern, welches ihm größeren Ruhm einbringen würde, als der "Unbedachte" und Der Liebe Trog'. Sein Aufenthalt in der Haupt= ftadt hatte seinen Blick geschärft. Die Zuschauer durch fomische Intriquen, durch technische Kunststücken, durch ausgelassenen Humor zu unterhalten, mochte ihm damals nicht mehr als einziger Zweck der Komödie gelten. Das Leben bot so viele Dinge, die eigentlich nicht so waren, wie fie fein follten. Dant feiner scharfen Beobachtungs= gabe sah Molière leichter als andere das Lächerliche an Menschen und Dingen. Ihm, dem Litteraten, mußten nun ganz besonders litterarische Verkehrtheiten in die Augen fallen. Die damalige Litteratur stand nun noch sehr unter bem Einfluß der sogenannten preciosen Richtung. Die Romane der MIIe. de Scudéry, der Artamène oder der große Cyrus (1649—1653) und Clélie (1654—1660) waren in aller Händen. Die vornehme Gesellschaft er= götte sich an den galanten Abenteuern liebegirrender Belden. Gigentlich waren diese Romane getreue Spiegel=

bilder der herrschenden Auschauungen. Wie damals im politischen Leben sehr häufig weibliche Einflüsse maßgebend waren, so ist auch die Galanterie fast immer das Motiv ber Handlungsweise ber Helden. Natürlich nimmt sich ein solches schmachtendes Bild im Rahmen der alten römischen Geschichte seltsam genug aus. Ein Brutus, ber ben König verjagt, um seine Geliebte zu rächen, ein Horatius Cocles, der aus Liebe zur Clélie zum Helben wird, welcher Anachronismus! Um zu gefallen, mußte eine Liebesgeschichte möglichst abenteuerlich und gerade das Gegenteil von einfach sein. Der Liebende durfte erst nach langer, schwerer Probezeit das Ziel seiner Wünsche er= reichen. Die Landkarte der Zärtlichkeit, die M110. de Scudérv ihrem Roman Clelie beigab, ift ein treffendes Beispiel des Liebesideals, das den preciösen Kreisen vorschwebte. Wer zur Stadt "Zärtlichkeit am Flusse Achtung" gelangen wollte, mußte durch die Dörfer "hübsche Verse" und "ga= lante Billets", "Rechtschaffenheit, Ebelmut und Güte". Er mußte sehr auf der Sut sein, nicht zu sehr nach rechts zu biegen, da er sonst auf dem Wege von "Leichtsinn" und "Bergeffenheit" in den "Gleichgiltigkeitssee" hatte fallen können. Und ebenso gefährlich war es auf bem Wege zur "Zärtlichkeit", am Flusse "Dankbarkeit" sich zu sehr nach links zu wenden. Auf steilem Felsen drohte der Ort "Hochmut", von "Treulosigfeit", "Lästerung" und "Bosheit" umgeben, und in der Ferne braufte das Meer ber "Feindschaft", das aller Liebe ein jähes Ende bereitete. Wie die Auffassung der Liebe gesucht und gefünstelt war, jo bewegte sich die ganze Ausdrucksweise der preciosen Rreise in geschraubten und gezierten Formen. Je spitfindiger und gespreizter man die gewöhnlichsten Dinge umschrieb, desto besser. So wurde etwa der Hut zum "Wettertrut", das Tenfter zur "Lichtpforte", die Rase zur

"Schleuse des Gehirns". Man hätte nicht gewagt von seinen Füßen zu sprechen, man nannte sie die "armen Dulder", da sie die Last des Körpers tragen mußten. Das Mittagsmahl war viel zu gemein, um beim rechten Namen genannt zu werden; man nannte es die "mit= tägliche Notwendigkeit". Wie hätte eine so übertriebene Mode nicht den Spott herausfordern können? So fehlte es benn auch nicht an Gegenwirkung. Die ganze burleste, von Scarron hauptfächlich vertretene Richtung, die ab= sichtlich die Plattheit und Gemeinheit betonte, war aus der Gegnerschaft gegen den hochtrabenden, schwülstigen und gezierten Ton hervorgewachsen. Aber auch direkt hatte fich der Spott gegen die preciöse Litteratur schon gewandt. Freisich erst sehr schüchtern. Ein gewisser abbé de Pure hatte in einem Roman "La Précieuse ou le Mystère des ruelles" bereits mit einer gewissen Fronie der Pre= ciösen gedacht. Aber nichtsdestoweniger lobte er sehr die Romane von Frl. de Scudéry und zeigt sich selbst durchaus nicht frei von den Fehlern, die er sonst bespöttelt. Aus diesem Roman hatten die Staliener eine Stegreifkomödie entwickelt, in der sich Diener in die Aleider ihrer Herren steckten, um preciose Damen irre zu führen. Diese Komodie, deren Wortlaut wir natürlich nicht kennen, wird Molière bei seinen Beziehungen zu den Italienern gewiß bei ihnen gesehen haben. Ihre Intrigue verwertete er, um einen Einakter zu schreiben, der das größte Aufsehen erregen sollte.

Die "Lächerlichen Preciösen" (les Précieuses ridicules) betitelte er das Stück. Er führt uns in das Haus des biederen, hausbackenen Bürgers Gorgibus ein. Dessen Tochter und Nichte Madelon und Cathos haben sich durch die Lektüre der Moderomane den Kopf ganz verdrehen lassen. Die Anträge zweier ordentlichen Männer La Grange

und Du Croisn weisen sie ab, weil sie um ihre Hand angehalten haben, ohne zuerst den Borschriften der galanten Liebesromane gemäß nach allen Regeln der Runft für fie geschwärmt, geschmachtet, geseufzt und geduldet zu haben. Auch ift ihnen ihre Aleidung viel zu einfach und an= spruchelos. Um fich an den Spröden zu rächen, veran= laffen die beiden Herren ihre Lakaien, die fich gerne den Anschein preciöser Modeherren geben, im übertriebensten Marquiskostum den Damen ihre Aufwartung zu machen. Mit seinen banderreichen, wohlduftenden, spikenbesetzten Kleidern, seiner kolossalen Berücke, seinem wunderbaren Federhut, seinen gespreizten und gesuchten Wendungen. seinen galanten Komplimenten, seinen Bersen und Liedern weiß der Marquis de Mascarille die Breciösen in die größte Extase zu versetzen. Und der Vicomte de Jodelet imponiert ihnen nicht weniger durch die Erzählung seiner foldatischen Heldenthaten. Aus ihrer Bewunderung werden die Preciösen aber brutal herausgerissen, als plöglich die Herren der beiden Lafaien wieder erscheinen, ihre Diener durchprügeln und den Damen bedeuten, wenn sie ihnen durchaus ihre Bedienten vorziehen wollten, so möchten sie sie in ihrer wirklichen Gestalt lieben, nicht aber als Marquis de Mascarille und Vicomte de Jodelet.

Dies in kurzen Worten der Inhalt des Stückes. Inwiefern war es nun so bedeutend? Die Intrigue hat durchaus nichts Merkwürdiges; sie ist die denkbar einfachste und mit derjenigen der Vorlage beinahe identisch. Dagegen hatte Molière insofern eine gewaltige Neuerung vollbracht, als er eine der auffallendsten Verkehrtheiten der damaligen Zeit einer scharfen Satire unterzog und das Aktuelle zum Gegenstand des Lustspiels erhoben hatte. War die Komödie bisher ein bloßes Amusement gewesen, so machte er jetzt aus ihr eine kulturgeschichtliche That. Kein Wunder, daß

er infolgebeffen in die Streitigkeiten feiner Zeit hinein= gezogen wurde. Im Gegensatz zur Posse und Intriguenkomödie, welche nur die Unterhaltung des Bublikums im Auge hat, ift jede Sittenkomodie satirisch, benn fie bringt die Sitten der Zeit auf die Buhne, in der ausgesprochenen Absicht fie zu verspotten. Ein Satirifer ift aber ein Kämpfer und kann als solcher der Feindschaft der von ihm Angegriffenen nicht entgeben. Bom afthetischen Standpunkt aus ift die Posse sowie die Intriguenkomodie nicht niedriger zu achten als das satirische Luftspiel. Auch solche Stücke können genial sein. Molière hat selbst ben Beweis bafür geliefert, da er in dieser Gattung Außerordentliches ge= leistet hat. Dagegen kann nur die satirische Komödie ethisches Interesse erwecken. Bekampft sie doch durch ihre Satire das Unedle, Widernatürliche, Vorurteilsvolle, Un= fittliche und erweist sie auf diese Weise der Menschheit Wohlthaten. Bom absoluten Standpunkte aus ist fie bas ungleich Wertvollere. Dadurch, daß Molière in den "Lächerlichen Preciösen" diese Bahn einschlug, that er einen großen bedeutenden Schritt vorwärts.

Molières Zeitgenossen werden vielleicht nicht in vollem Maße die Bedeutung des Stückes sofort erkannt haben. Die bekannte Anekdote des Greises, der bei der ersten Borstellung im Parterre aufgestanden und dem Dichter zugerussen haben soll: "Mut, Molière, das ist die gute Komödie!" kann sehr leicht erst später ersunden worden sein. Auch die Anekdote, welche zu erzählen weiß, daß Chapelain und Menage durch die erste Aufführung des Stückes von der Richtigkeit der Kritik Molières so überzeugt worden wären, daß sie sich gelobt hätten, von nun an die Heiligen zu verbrennen, die sie bis dahin angebetet hätten, auch diese Anekdote trägt das Gepräge des Unhistorischen an sich. Nichtsdestoweniger werden die preciösen Kreise den Angriff

sehr wohl gefühlt haben. Ihrem Unwillen darüber ist es gewiß zuzuschreiben, daß man weitere Aufführungen des Stückes nach der ersten Vorstellung für einige Zeit zu hintertreiben wußte. Vom 18. November bis 2. Dezember sand keine Aufführung mehr statt. Der König weilte das mals am Fuße der Phrenäen. Vielleicht machte ihn ein Gönner Molidres mit dem Stück dort bekannt, und er hob das Verbot auf. Wir wissen es nicht bestimmt, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Molidres erstes Auftreten hatte sein Herz gewonnen. Er hatte ein gesundes Urteil und Vorliede für alles Maßvolle und Verständige in der Litteratur. Infolgedessen wird er an Übertreibungen der preciösen Litteratur kein Gefallen gefunden und seine Freude an der Satire derselben nicht unterdrückt haben.

Run folgte Borftellung auf Borftellung. Im Laufe eines Jahres erlebte das Stück nicht weniger benn vier und vierzig Aufführungen. Der Erfolg war großartig. Die einzige damalige Zeitung, wenn man Lorets Gazette diesen Namen geben kann, lobte das Luftspiel über die Maßen: es hätte weit mehr Zulauf als die Stücke du Ryers, als Corneilles Dedipe, der doch als Wunder ange= staunt werde, als noch viele andere damals bekannte und berühmte Dramen. Wenn er auch nur dreißig Sous bezahlt, meint Loret, so habe er doch mehr gelacht als für gehn Pistoles. Und andere wissen zu berichten, daß man von zwanzig Meilen in der Runde hergekommen sei, um diese Komödie sich anzusehen. Bald hätte man in der guten Gesellschaft, ohne zu erröten, es nicht mehr eingestehen dürfen, wenn man etwa das Lustspiel nicht ge= sehen habe. Einzelne Stellen bes Stückes seien ganz sprüchwörtlich geworden. Molière hätte damals schon unbestritten ben Ruf bes ersten Romiters Frankreichs genoffen. Ginem so allgemeinen Erfolge gegenüber konnten

die Kritifen nicht viel ausrichten. Es fehlte aber nicht an solchen, und wir sehen aus dem Vorwort, das Molière seinem Luftspiel beifügte, als er es drucken ließ, daß man ihm vorwarf, er habe die Grenzen einer erlaubten und anständigen Satire überschritten. Ein mißgünstiger Litterat Somaize, den die Lorbeeren des Dichters nicht schlafen ließen, suchte zu beweisen, daß Molières Bild ber Preciösen verzeichnet sei, indem er ihnen die "naturgetreuen, nicht lächerlichen" in einem Luftspiel eigener Un= fertigung entgegensette. Molières Komödie wird natür= lich die Farben stark aufgetragen haben; nur so konnte seine Satire wirkungsvoll sein. Er wird gewiß auch nicht bloß die Auswüchse der preciösen Litteratur in der Provinz gemeint haben. Wenn er auch vorgiebt, nur die lächer= lichen Preciösen gemeint zu haben, welche die Guten schlecht nachahmten, so ist das cum grano salis zu verstehen. Er hatte die ganze Richtung im Auge. Damit ist selbst-verständlich nicht gesagt, daß Madame de Rambouillet oder Mile. de Scudery personlich gemeint seien. Wenn auch die eine Preciose Cathos, die andere Madelon heißt, so sind sie deshalb doch nicht Porträts von Catherine de Rambouillet und Madeleine de Scudéry. Mag eine ver= steckte Malice in der Wahl dieser Namen immerhin nicht unmöglich sein, so hat sich Molière im Grunde für diese Namen nur entschieden, weil die Schauspielerinnen, welche diese Rollen gaben, Catherine De Brie und Madeleine Beiart waren. Hatte er doch auch anderen ihre Namen gelassen: La Grange, Du Croisy und Jodelet traten unter ihrem eigenen Namen auf. Es war damals so Mode. Molière selbst blieb dem Namen des Mascarille, den er im "Etourdi" zuerst angenommen hatte, treu. Sein Spiel erregte auch bei seinen Feinden die allergrößte Bewunderung. Der erste "Possenreißer" Frankreichs wurde er genannt.

So hatte benn unser Dichter seinen Einzug in die Hauptstadt und in das Bourbontheater durch einen großartigen Triumph gefeiert. Nun galt es den Plat, den er fich erobert, dauernd festzuhalten. Wir könnten erwarten, baß er in der einmal eingeschlagenen Bahn des Sitten= luftspiels fortgefahren sei. Das ist merkwürdigerweise nun nicht der Fall. Rurg nachdem die "Preciösen" ihren glänzenden Sieg errungen, trat Molière wieder mit einer Intriguenkomödie alten Stils vor das Publikum; "Sganarelle" oder ,ber Chemann, der fich betrogen glaubt", so lautet der Titel des Stückes, welches im Mai des Jahres 1660 auf die "Preciösen" folgte. Es ift vielleicht das Stück unseres Dramatikers, in welchem die Intrigue als solche am gelungenften ift. Und aus dem Grunde wird auch die Vermutung, daß es auf einer italienischen Quelle be= ruht, sehr viel für sich haben. Molière selbst hatte für die Intrique keinen rechten Sinn. Ihm war sie gleich= gültig. Deshalb läßt fich faum benten, daß er einmal eine so unwahrscheinlich verwickelte Intrique, wie die, welche das ganze Wesen dieses Stückes ausmacht, selbständig erfunden habe. Man höre nur: Ein junges Mädchen Célie beklagt sich auf öffentlichem Plate, daß ihr Vater sie ihrem treuen Lelie nicht zur Frau geben wolle, und während sie dessen Bild anschaut, das sie in einem Me= daillon bei sich trägt, fällt sie in Ohnmacht und läßt zugleich das Bild auf die Erde fallen. Sganarelle, ihr Nachbar, eilt ihr zu Hilfe. Während er sie in seinen Urmen hält, um fie aufzuheben, erblickt ihn vom Fenfter aus seine Frau; sofort faßt sie den Berdacht, er möchte untreu sein. Sganarelle hegt ihr gegenüber denfelben Ber= dacht, als er hinzukommt und sieht, wie sie das von Célie dagelassene Bild Lélies, welches sie aufgehoben, in Händen hält. In Lelie, den er nicht kennt, glaubt er den Geliebten

seiner Frau entdecken zu sollen. Beide Gatten machen sich ebenso unberechtigte als erbitterte Vorwürfe. Darauf fommt Lelie von der Reise zurück. Sganarelle, der ihn an dem in seinem Besitze befindlichen Bilde, das er in der Hand seiner Frau gefunden hat, erkennt, hält ihn für den Geliebten seiner Gattin. Er dagegen glaubt in ihm den Gatten seiner Célie, die sich inzwischen verheiratet habe, erkennen zu follen, und fällt aus Berzweiflung darüber ebenfalls in Ohnmacht und zwar just in die Arme der Frau von Sganarelle, die ebenso hilfbereit ist, wie ihr Gatte vorher der Célie gegenüber. Sagnarelle, der furze Zeit nachher den Lelie, der inzwischen wieder zu sich ge= kommen ift, aus dem Hause seiner Frau kommen sieht, ist natürlich nunmehr vollständig von ihrer Schuld überzeugt und erzählt der Célie, die seine Rlagen zufällig gehört hat, daß Lelie der Geliebte seiner Frau ift. Nunmehr ift auch fie in Berzweiflung und aus Entruftung bereit, den Gatten zu nehmen, den ihr Vater ihr vorschlägt. Go ift es denn bem Dichter gelungen, durch eine und dieselbe Intrique die Eifersucht der zwei Männer und der zwei Frauen gegen einander zu erwecken. Die Lösung des Knotens, eben= so unwahrscheinlich als bessen Schürzung, wird durch eine schwathafte Magd, die alles mit angesehen, herbei= geführt.

Eine satirische Tendenz wird man umsonst in diesem nur der Unterhaltung dienendem Spiele suchen. Höchstens erinnern einige Worte in der Rede, welche der Bater Gorgibus seiner verliebten Tochter Célie hält, an den Feldzug gegen die Preciösen. Der biedere Spießbürger wirft ihr wie sein Namensvetter der Cathos und Madelon vor, daß sie sich durch die Lektüre von Moderomanen wie der Clélie den Kopf verdrehen lasse. Auch auf die Charakterzeichnung hat Molière hier keine besondere Sorgkalt verz wendet. Typisch sind die beiden Liebenden und der Bater Gorgibus. Die Frau von Sganarelle, die "Suivante", ber "Berwandte" find ganz farblos; ber Dichter hat fich nicht einmal die Mühe gegeben, sie durch Namen zu be= zeichnen. Rur Sganarelle ift eine intereffante Figur: ber arawöhnische, in steter Anast vor der Schande gitternde, im Grunde biedere und hausbackene Bürger, der in Rache= gedanken der furchtbarften Art sich gefällt, aber vor ihrer Ausführung zurückschreckt, ist der großsprecherische, eitle, seiner Frau gegenüber fich als Beld fühlende Barifer, wie er später häufig von der französischen Litteratur dargestellt worden ist. Für den Schauspieler konnte ein solcher Charafter leicht zur Bravourrolle ausgestattet werden: es foll auch Molière, wie wir aus dem Munde von Zeit= genoffen wiffen, in diefer Rolle geglänzt haben. Man hätte nichts Vortrefflicheres sehen können, sagt der eine, als die Gebärden Sganarelles, wenn er hinter seiner Frau ftände. Sein Gesicht und seine Gesten spiegelten so sehr die Eifersucht wieder, daß er nicht einmal zu sprechen nötig hatte, um den Eindruck des eifersüchtigsten Menschen hervorzurufen. Niemand hätte überhaupt, je nach den verschiedenen Empfindungen, die er darstellen wollte, sein Gesicht so gut zu verstellen gewußt als er.

Der Erfolg des Stückes war großartig. Obgleich das Lustspiel im Sommer und während der Hochzeitsseierlichskeiten des Königs gegeben wurde, also zu einer Zeit, wo Paris fast ganz verlassen war, konnte es doch vierundsbreißig Mal den Saal des Petit Bourdon füllen. Auch wurde es außerdem noch sehr häufig in den Hügern hoher Herren gespielt. Der König ließ es sich bei seiner Kückstehr nicht weniger denn neunmal aufführen, öfter als die meisten anderen Stücke des Komikers. Die Posse galt also für Molières Zeitgenossen ebensoviel als das Sittens

Iuftspiel. Molière selbst dürfte nicht die Empfindung gehabt haben, daß er mit dieser Dichtung einen Rückschritt gemacht habe. Man darf sich sein Wirken nicht als ein nach systematischem Plan bewußt und stetig nach einer Richtung hinsteuerndes Arbeiten denken. Er war Künstler und ließ sich von seinen jeweiligen Empfindungen, von den Eindrücken, die er von außen empfing, und den Leidenschaften, die sein Inneres erfüllten, bestimmen, bald eine lustige, harmlose, nur die Unterhaltung wollende Posse zu dichten, bald ein ernstes, die Gebrechen und Fehler der Zeit rügendes, satirisches Lustspiel zu ersinnen.

So glanzend die Erfolge aber auch waren, die er seit seiner Ankunft in Baris davon getragen hatte, die Rreise, die er in den Breciösen' angegriffen, hatten ihm seinen kecken Streich nicht verziehen. Sie arbeiteten im ftillen daran, ihn zu verderben. Auf ihre Treibereien ift es wohl zurückzuführen, daß am 11. Oftober 1660 ur= plöglich, ohne vorherige Ankündigung, der Oberintendant der königlichen Gebäude, Herr von Ratabon, mit dem Niederreißen des Petit Bourbon begann. Der Saal, fo hieß es, wäre für das Louvregebäude notwendig. Dieser brutalen Rücksichtslosigkeit gegenüber war Molière macht= 108. Ohne sein Verschulden war er plötlich mit seiner ganzen Truppe aufs Pflafter geworfen. In dieser Not fonnte nur der König helfen, und er that es. Er über= ließ der ihm lieb gewordenen Truppe den Saal des von Kardinal Richelien gebauten Palastes, des früheren Palais Cardinal, jest Palais Royal, welcher von seinem Bruder bewohnt wurde. Freilich war dieser Saal nicht ohne weiteres benutbar. Es war eine gründliche Erneuerung nötig, ehe in ihm gespielt werden konnte. Während biefer Reit ftand Molière fein Raum gur Verfügung. Und wäre er nicht von Zeit zu Zeit von hohen adligen und

fürstlichen Serren aufgefordert worden, in ihren Baläften, "en visite", wie man damals sagte, zu spielen, so wäre er ganz unbeschäftigt gewesen. Die konkurrierenden Theater von Paris, das Hôtel de Bourgogne und das Marais= theater beuteten die traurige Lage ihres Mitbewerbers nach Kräften aus und machten feinen Schauspielern glänzende Anerbietungen. Sie blieben ihm aber alle treu, auch Mue. Du Barc und ihr Mann, die unterdeffen wieder zu Molière zurückgekommen waren. La Grange, Molières erster Liebhaber, sagt im Register der Truppe jenes schöne Wort, welches das glänzendste Denkmal bedeutet. das die Truppe ihrem Führer errichten konnte: "Alle Schauspieler liebten ihren Chef Molière. Er wurde von ihnen nicht bloß als ein Mann von großem Verdienst und außerordentlichen Fähigkeiten bewundert, sondern befleißigte sich ihnen gegenüber eines so sehr entgegenkommenden und so durchaus ehrbaren Benehmens, daß sie ihn alle ihrer Treue versicherten; sie wollten sein Geschick teilen, ihn niemals verlassen, welche Anerbietungen man ihnen auch machte, und welche Vorteile sie auch anderswo finden könnten." So verstrich denn auch diese schwere Zeit, ohne daß der Truppe Molières zu großer Schaden daraus erwuchs. Vom 11. Oktober 1660 bis zum 20. Januar 1661 hatten die unfreiwilligen Ferien der Truppe gedauert.

Der Saal des Palais Royal umfaßte ursprünglich ungefähr drei- bis viertausend Personen. Im Gegensatzu den anderen Theatern, wo der Boden ganz flach war, stieg er hier sanft auf, so daß die hinteren Site höher waren als die vorderen. Es war der Kardinal Richelieu, der diese dankenswerte Ünderung vorgenommen hatte. Un den Längsseiten befanden sich zwei übereinanderstehende Galerien. Leider waren die daselbst angebrachten Logen

einander parallel, so daß der Zuschauer sich mit dem Profil nach dem Saale setzten mußte und die einzelnen sich fort= während störten. Es ist möglich, daß dieser Übelstand auch mit dazu führte, daß die feinen Herren aus der Aristofratie Pläte auf der Bühne selbst beanspruchten. Maßgebend war dabei natürlich auch der Wunsch, die Schauspielerinnen, denen man gern den Hof machte, möglichst nahe zu sehen. Diese Plätze in mehreren Reihen zu beiden Seiten der Bühne reichten ungefähr bis zur dritten Kulisse und wurden durch eine Balüstrade von den Schauspielern getrennt; es waren die tenersten des ganzen Theaters. Den vornehmen Herren fiel es aber nicht ein, ihre Plätze sofort zu bezahlen; sie ließen sich den Preis aufschreiben und gar oft handelten sie in recht unwürdiger Weise mit ber Theaterkaffe um ein paar Groschen. So wird uns überliefert, daß selbst ein so hoher Herr wie Turenne mit der Komödie wegen 8 L. Streit bekam. Die Bühne er= hob sich ungefähr in Mannshöhe über das Parterre, wo Die Leute aus dem Bolf sich drängten und stießen. Das Bublikum wurde nicht, wie bei uns, von der Bühne durch das Orchester getrennt. Dieses befand sich, wenn es nötig war, in einer oberen Loge der Seitenkulissen und war armselig genug, da es sich aus nur wenigen Geigern und Flötenspielern zusammensette. Auch einen Souffleurkaften gab es nicht vor der Buhne. War ein Souffleur nötig, so nahm auch er in einer Seitenkulisse Plat. Der Bor= hang wurde, wie bei uns, in die Höhe gezogen. Die Dekorationen waren außerordentlich einfach. Gerade die im Laufe der Zeit aufgekommene Sitte, Plätze auf der Bühne selbst zuzulassen, hatte eine Vereinfachung der Deforation, ihre Beschränkung aufs Nötigste veranlaßt. Von Molières Stücken erforderten nur drei Deforationswechsel: Don Juan', Der Arzt wider Willen' und "Bsuche'. Elf

spielten auf ber Strafe ober auf einem öffentlichen Plate, zwölf in einem Zimmer, sechs in einem Garten, Bark ober Wald. In den Luftspielen, wo die Handlung sich auf ber Straße abspielte, fah man etwa rechts bas Saus ber einen, links das Saus der anderen im Stücke auftretenden Berfonen. Wollten fie einander sprechen, so klopften fie zwar an der betreffenden Thür, traten aber nicht hinein, sondern ließen die Person, die sie sprechen wollten, zu sich herauskommen. Daß auf diese Beise Geheimnisse auf offener Straße mitgeteilt wurden, war unvermeidlich. Immer= hin war eine solche Einrichtung noch weniger unwahr= scheinlich als die frühere, in der ersten Hälfte vom Anfang bes Jahrhunderts übliche geteilte Bühne. Da konnte man etwa links das Meer mit einem Schiff feben, in der Mitte einen Palaft, rechts ein Zimmer mit einem Bett. In Corneilles ,Illusion comique' fah man links einen Park, in der Mitte ein Schloß und rechts einen Sügel mit einer Höhle. Diese Bühne stellte an die Phantasie die aller= größten Unsprüche. Wer vom Balaft in ein fernes Land am Meere fliehen mußte, brauchte in der Wirklichkeit nur drei Schritte, um diese große Reise zu machen. Man versteht, daß unter solchen Umständen der Ruf nach Ein= heit des Ortes immer dringender wurde. Es störte viel weniger die Einbildungsfraft, wenn das Stück in einer indifferenten Vorhalle gespielt wurde, wo alles mögliche paffieren konnte. So find es zum Teil gang praktische Gründe gewesen, welche die Einhaltung der fog. Regeln des Aristoteles für wünschenswert erachten ließen.

Ebensosehr wie die mangelhafte Dekoration fällt uns die höchst kümmerliche Beleuchtungsart der damaligen Theatersäle auf. Zwei Kronleuchter mit zehn oder zwölf Talglichtern, die von Zeit zu Zeit mit der Lichtputzschere beschnitten werden mußten, bildeten die Hauptbeleuchtung.

Auch auf der Bühne selbst und an der Kulisse waren, meniastens eine Zeit lang, Lichter angebracht, beren Leucht= fraft durch hinten angebrachte Blechplatten verdoppelt wurde. Das Rampenlicht fehlte ganz. So spielten die Schauivieler eigentlich im Halbdunkel; ihre Gesichter wurden durch den hin und her schwirrenden Schatten oft verdunkelt. Im Saale selbst bewahrte das Publikum durchaus nicht das uns von unseren großen Theatern her gewohnte Still= schweigen. Wein, Confituren, Litore wurden herumgereicht; der Mann mit der Lichtputsichere ging herum, ließ die Lichter an Seilen herunter und dann wieder hinauf; das Schlimmste aber war die Haltung der Adligen, der Bagen, ber Wachen. Wir wiffen, daß einmal ein gewiffer Marquis de Livry seine dänische Dogge ins Theater brachte und sie während der Vorstellung allerlei Kunftstücke machen ließ, ein andermal die Soldaten der Leibgarde den Pförtner des Theaters töteten, weil er ihnen den Eintritt ver= weigerte, da sie nicht bezahlen wollten. Daß auch das Parterrepublikum sehr unruhig war, haben wir bereits erwähnt.

Auch die Zeit der Aufführungen entsprach nicht den unsrigen. Es fanden nicht jeden Abend Borstellungen statt. Molières Truppe spielte Dienstags, Freitags und Sonntags; und zwar wurde ein neues Stück zuerst am Freitag gegeben, um an diesem Tag für den kommenden Sonntag Stimmung zu machen. Der Anfang der Borstellung wurde nach alter Überlieserung für zwei Uhr angekündigt, thatsächlich sing man aber erst um fünf Uhr an, denn die Höslinge, welche der um zwölf Uhr stattsindenden Hoftasel beiwohnten und später dann selbst zu Hause aßen, konnten nicht früher im Theater ersscheinen.

Molière hoffte den Wiederbeginn der Spielzeit im

neuen Saufe durch die Aufführung eines neuen Stückes, von bem er großen Ruhm erwartete, ganz besonders festlich zu gestalten. Es war eine Tragifomödie, die er schon seit einiger Zeit fertig geschrieben und hier und da vorgelesen hatte: ,Don Barcie ober Der eifersuchtige Bring'. Es ist eigentümlich, daß er sich von dieser ernsten Gattung mehr Ruhm versprach, als von einem Lustspiel. Bielleicht mochte er denken, daß er berufen war, eine ähnliche Ent= wicklung zu durchlaufen wie Corneille, der mit Luftspielen angefangen, seine größten Triumphe aber in Tragödien errungen hatte. Auch dieses Stud war auf Grund einer italienischen Quelle, der Gelosie del principe Rodrigo von Cicognini aus dem Jahre 1654 gedichtet. Es ist eine Charafterstudie. Die Handlung ift gleich Rull. Der Charafter des Eifersüchtigen, der im Vordergrund des Interesses steht, ist aber wenig interessant, da der Betreffende keinen Grund zu seiner Eifersucht hat. Die Führung ber Handlung ift monoton und langweilig. Rurz, das Stück, auf das Molière so große Hoffnungen sette, ist gründlich verfehlt. Es wurde zuerst am 4. Februar 1661 auf= geführt, aber bereits nach sieben Vorstellungen mußte es von der Bühne verschwinden. Am Hofe gab es Molière später. Dort scheint es nicht so sehr mißfallen zu haben. Maggebend blieb aber das Urteil der Stadt. Später verwendete der Dichter einige Stellen seines migglückten Werkes für den Misanthropen. Es ist möglich, daß auch noch ein anderer Grund bas Fallen des Stückes verursachte. Das Bublikum war gewohnt, Molière in komischen Rollen zu sehen. Kurz vorher hatte es ihn als eifersüchtigen Sganarelle bewundert. Er hatte durch seine unbegründete, übertriebene, sich grotesk gebärdende Eifersucht großartigen Lacherfolg erzielt. Und nun stellte er sich den Zuschauern in einer ernsten Rolle vor, wo dieselbe Leidenschaft, ebenso

unbegründet, erschüttern und bewegen sollte. Der Komiker, der eine ernste Kolle, hauptsächlich ähnlicher Art wie die komische, spielen will, setzt sich einer großen Gefahr aus. Frgend eine Wendung, irgend eine Gebarbe fann nur gu leicht an die frühere Rolle erinnern. Das Publikum wird auf diese Weise in die Frre geführt. Das kann auch hier der Fall gewesen sein.

Außerdem dürfen wir uns auch billig die Frage vor= legen: war Molière ein guter Tragifer? Jedenfalls spielte er anders als die damaligen tragischen Schauspieler. Er huldigte dem Grundsatz, daß man auch im ernsten Schau= spiel vor allem natürlich sein und die Verse so vortragen müsse, wie wenn man spricht. Für die damalige tragische Poesie aber, die ganz rhetorisch und pathetisch war, dürfte vielleicht eine solche Vortragsweise, die für unsere realistischen Dramen die einzig richtige ift, nicht am Plate gewesen sein. Fedenfalls wird sie verwirrt und erstaunt haben. Aus dem Grunde find Molières Zeitgenoffen alle in der Ansicht einig, daß er in der Tragodie keineswegs ein guter Schauspieler war.

Ihm fehlten auch dazu die förperlichen Eigenschaften. Auffallend war das Misverhältnis seines Oberkörpers zu den unteren Körperteilen. Sein Kopf steckte zu sehr in den Schultern. Er hatte nichts Majestätisches im Auftreten. Seine breite Nase, sein großer Mund, seine sinnlichen Lippen paßten nicht für die Gestalt eines tragischen Helden. Auch soll er eine dumpfe Stimme gehabt und sich oft in der Deklamation überstürzt haben. Gerade die großen und unbestrittenen Vorzüge, die er als Komifer hatte, seine Kunft Fragen zu schneiden, sein Gesicht zu verstellen, selbst Clownstreiche nicht zu verschmähen, mußten es ihm besonders erschweren, in tragischen Rollen aufzutreten. Als Komiker dagegen war er unübertrefflich. Er wuchs so sehr in

seine Rollen hinein, daß die Zuschauer meinten, sie sähen nicht den Schauspieler, sondern den wirklich gemeinten in Person. Es ist ein Glück für ihn und die Komödie gewesen, daß der Mißerfolg seiner Tragisomödie ein so entsichiedener war. So wurde er unzweideutig auf die Wege gewiesen, die ihn zur Bethätigung aller seiner Kräfte führen mußten. Die Zeit des Suchens und Tastens war vorüber. Nun kannte er sich und sollte ohne Zögern den richtigen Weg einschlagen.

## IV

## Beirat und Schule der Che

In Molières Leben war eine neue Zeit angebrochen. Nach den Jahren des Wanderns von Ort zu Ort in der Proving, nach den Jahren des Suchens und Taftens hatte er endlich in der Hauptstadt des Landes Ruhe gefunden; seine Truppe hatte ihr eigenes Beim; seine Schauspieler liebten und ehrten ihn; er selbst hatte das Gebiet, auf dem sein voetisches Wollen und Trachten die rechte Befriedigung fand, nach einigen Frrfahrten entdeckt. Runmehr konnte er auch an die Gründung eines eigenen Herdes denken. Er war nahezu vierzig Jahre alt. Das aufreibende, raft= lose Leben, das er in der Provinz geführt, die vielen Sorgen, die ihn geguält, werden ihn vor der Zeit ermüdet haben. An der Seite eines liebenden Weibes hoffte er die Ausspannung und den Frieden zu finden, nach denen sich sein Berg sehnte. Solche Gedanken werden ihm den Wunsch nahe gelegt haben, ben er seinen Schauspielern um Oftern 1661 aussprach. Er verlangte für sich, den Chef und Direktor der Truppe, für den Fall, daß er heiraten sollte, zwei Anteile an dem täglichen Gewinn. Die Schausvielertruppen bildeten damals fleine Republiken. Nach jeder Aufführung wurde das eingelaufene Geld ver= teilt. Daß der Chef, der die ganze Verantwortung und die Sorge der Leitung hatte, zwei Anteile bekam, war

mehr als billig, und so wurde denn der Wunsch Molières anstandslos bewilligt.

Mit wem er des Lebens Glück und Sorgen teilen wollte, stand unserem Dichter damals gewiß schon fest. In seiner Truppe, an seiner und Madeleines Seite hatte er ein Mädchen heranwachsen sehen, dessen reizende Anmut, dessen pikanter Witz und dessen unleugbares Talent für die Bühne ihn immer mehr feffelten und intereffierten. Armande Béjart, so hieß das Mädchen, war die um viele Jahre jüngere Schwester Madeleines. Sie war als jüngstes Kind der Familie Bejart ungefähr um die Zeit geboren, als das Illustre Théâtre gegründet wurde. Wir wissen aus einer amtlichen, den Berzicht auf die Erbschaft Bejarts behandelnden Urfunde, daß sie am 10. März 1643 noch nicht getauft war. Sie scheint ihre Kindheit im Languedoc, bei einer Dame höheren Ranges, die aber sonst unbekannt ift, verbracht zu haben. Erft als Molières Truppe in Lyon seßhafter geworden war, fand fie - also um das Jahr 1653 — auch Aufnahme in ihrer Familie und wuchs unter ben Schauspielern, wahrscheinlich unter ber besondern Obhut ihrer Schwester Madeleine auf, die eine wahrhaft mütterliche Liebe zu ihrem Pflegekind ge= habt zu haben scheint. Hat sie doch später aus eigenem Bermögen ihre Mitgift bestritten, hat sie ihrer auch gang besonders in ihrem Testament gedacht. Der große Alters= unterschied zwischen beiden Schwestern — er betrug un= gefähr fünfundzwanzig Jahre —, die mütterliche Art und Weise ihres Berkehrs, wird gar vielen den Gedanken nahe gelegt haben, daß Armande nicht die Schwester, sondern die Tochter Madeleines war. Bußte man ja, daß Made= leine eine ziemlich bewegte Vergangenheit hatte. Vom Herrn von Modene hatte sie auch eine uneheliche Tochter. Bei Schauspielerinnen ift jederzeit die Verleumdung rasch

bei ber Hand gewesen, um unmoralische Verhältnisse zu wittern; was etwa sein könnte, wird rasch zur Gewisheit; so darf es uns gar nicht verwundern, daß Armande vielsach den Zeitgenossen als Tochter Madeleines galt. Nun hatte Molière selbst früher höchst wahrscheinlich Beziehungen zu Madeleine gehabt. Das alles gab Grund genug zu allerhand Gerüchten, Mutmaßungen, die von Mund zu Mund getragen und bald von vielen, auch von solchen, die nicht feindlich gesinnt waren, geglaubt wurden. Molière wird sich gewiß darüber hinweggesetzt haben. Mußte doch ein Schauspieler wie er daran gewöhnt sein, nicht allzuviel auf das Gerede der Leute zu achten. Dagegen wird er sich wohl seine Gedanken über anderes gemacht haben. War es klug von ihm, an eine Heirat mit diesem zwar reizenden, aber doch recht jungen Geschöpf zu denken? Er kannte die Welt und wußte, welchen Gesahren sich ältere Männer aussezen, wenn sie zu junge Frauen ehelichen. Außerdem war Armande ziemlich frei auserzogen worden. Sie war ein Theaterkind; hinter den Kulissen war sie aufgewachsen und hatte wohl manches gesehen und gehört, was man gemeiniglich nicht sür ein junges Mädchen sür passen erachtet. Barg eine solche Erziehung nicht auch Gefahren sür die Zukunft in sich? in sich?

Diese Gedanken über Frauenerziehung werden ihn wohl unablässig beschäftigt haben, als er an die Aussarbeitung eines neuen Werkes für die Bühne heranging. Er hatte Terenz gelesen und in seinen Abelphi ein Stückerkannt, welches das Problem der Erziehung der Jugend im Auge hatte. Zwar handelte es sich um junge Männer, und die Frage, ob es besser wäre, durch Milde und Freundlichkeit oder durch Furcht und Strenge auf die Jugend zu wirken, erhält insosern keine befriedigende Bes

antwortung, als die jungen Leute, die von ihrem Bor= mund oder Vater auf ganz entgegengesette Weise behandelt werden, alle beide Taugenichtse sind. Nichtsdestoweniger gab gewiß das lateinische Stud Molière die Veranlassung, fich auch mit der Frage der Erziehung in einem Theater= ftück zu beschäftigen. Schon einer seiner Vorgänger um die Wende des XVI. oder XVII. Jahrhunderts, Lariven, hatte in seinem Luftspiel "Die Geister" die Frage gestreift, aber ebensowenig wie Terenz zu zeigen vermocht, daß freundliche Milbe in der Jünglingserziehung wesentlich bessere Ergebnisse liefert als unfreundliche Strenge. Molière nahm die Frage noch einmal auf, aber er gestaltete sie insofern viel interessanter, als er das Problem auf Mädchen übertrug. Da die Frauen im allgemeinen viel weniger Bewegungsfreiheit haben als die Männer, ist der Einfluß der Erziehung bei ihnen noch viel größer. Die persönlichen Bunsche, die den Dichter selbst um diese Zeit beschäftigten, werden gewiß mit dazu beigetragen haben, daß er das Problem so verschob, namentlich, daß er das Problem der Erziehung zur Gattin in den Vordergrund ftellte. Schon der Titel, den er feinem Stücke gab, die ,Schule der Chemänner' (l'Ecole des maris), zeigt, worauf es ihm vor allem ankam. Zwei Brüder, Arifte und Sganarelle, haben den Wunsch eines Freundes, der ihnen auf dem Sterbe-bette seine beiden Töchter zur Erziehung anvertraut, erfüllt, und Jabelle und Leonor bei sich auferzogen, zugleich mit bem Hintergedanken sie später zu ehelichen. Die beiden Brüder befolgen aber eine ganz entgegengesette Erziehungs= methode. Der ältere, masvoll und vernünftig denkende Ariste ist der Ansicht, daß man die Mädchen am besten zur Tugend erziehen werde, wenn man sie nicht ängstlich von der Außenwelt abschließe, sondern frei und ungestört auch mit jungen Leuten verkehren lasse. Richt mißtrauische

Bevormundung, Riegel und Gitter rusen die Tugend bei Frauen und Mädchen hervor; "die Ehre ist es, welche sie in der Pflicht zurückhalten muß." Auch hat er nichts dagegen, daß sie sich hübsch kleiden, daß sie Bälle und Gesellschaften besuchen; er besleißigt sich eines freundlichen, stets liebenswürdigen Tones, wenn er mit seiner Pflegetochter spricht. Ganz anders Sganarelle. Er ist zwar jünger wie sein Bruder, aber mürrisch und unsreundlich, er leidet keinen Widerspruch, ist von sich selbst und der Bortrefflichkeit seiner Erziehungsmethode eingenommen und macht sich fortwährend lustig über seinen älteren Bruder, der nach seiner Ansicht die größten Dummheiten begehe; seine Aboptivtochter hält er streng zu Hause, leidet nicht, daß sie allein spazieren gehe, junge Leute kenne und auf ihre Toilette achte.

Was ist nun das Ergebnis dieser verschiedenen Me= thoden? Aristes Pflegetochter Léonor liebt ihren Vormund zärtlich und hält sich in Zucht und Ehren. Ganz anders Jabelle! Sie ift eine gang durchtriebene Rokette und betrügt den armen Sganarelle, dem fie fortwährend schön thut, um ihn in Sicherheit zu wiegen, auf geradezu teuf= lische Art. So ist denn Molières Ansicht ganz klar und deutlich. Nur Milde und Freundlichkeit, nur die größte Freiheit kann die Frauen zur Tugend erziehen, und wir erraten leicht, wie persönliche Wünsche und Hoffnungen seine Ansicht bestimmen und leiten. Auch Armande war wie Léonor von ihm, dem älteren Mann, der seine An= sichten durch Aristes Mund fundgiebt, in aller Freiheit auferzogen worden; man hatte sie nicht vor Gesellschaft, Unterhaltung, Bällen und Komödien ängstlich zurückgehalten, man hatte ihr wohl erlaubt ihren Reigungen nachzugehen und für ihre Toilette auszugeben, was sie wollte. Und Molière legte Léonor die Worte in den Mund, die er

von Armande zu hören wünschte und hoffte, er ließ sie geradezu außsprechen, daß sie den saden Komplimenten junger Gecken die sichere und ruhige Liebe eines Greises vorziehe. Und Molière mochte denken: wenn ein junges Mädchen schon so von einem Greisen spräche, der um sie anhielte, so könnte man um so eher erwarten, daß es einen Mann in der Lollkraft der Jahre glücklich zu machen bereit sein würde.

So steht benn die "Schule ber Chemanner" im engsten Verhältnis zu Molières eigenem Leben. Als Komödie gehört das breiaktige, in Berfen geschriebene Stud gur Gattung des Sittenlustspiels. Es ist wie die meisten Stücke unseres Dichters gang einfach gebaut. Die wichtige Frage, um welche sich das Lustspiel dreht, ist kräftig in den Vordergrund gerückt. Die Intrique besteht nur aus losen Streichen, welche Sabelle erfindet, um ihren Vormund zu hintergeben und mit ihrem geliebten Balere zu verkehren. Molière selbst gab die Rolle des Sganarelle, nicht etwa die Rolle des Ariste, der seine Gedanken ausspricht. Der Typus des Sganarelle, des beschränkten, argwöhnischen, eitlen, aber stets betrogenen Bürgers ist seine eigentliche Schövfung. Wir werden diesen Namen, den er wohl er= funden hat, noch manchmal finden. Im "Unbedachten" und in den "Breciösen" war er noch der "Mascarille", der luftige, durchtriebene Diener. Bei reiferem Alter scheint er ben Typus des Sganarelle für sich erdacht zu haben. Auch in dieser Hinsicht folgte er dem Beispiel der italienischen Romödie, wo die einzelnen Schauspieler unter dem gleichen Namen, bald als Scaramucci, Beltrame, Bantalone ober Brighella auftraten.

Die Schule der Ehemänner' wurde am 24. Juni 1661 zuerft im Palais Royal aufgeführt; kurze Zeit darauf wurde eine Aufführung vor dem Hofe veranstaltet, und bis in den September hinein hielt das Stück an allen Vorstellungs-Rachmittagen das Theater gefüllt.

Wenn die Schule der Chemanner' nicht einer besondern Reit angehörende, sondern allgemein gultige Verhältnisse im Auge hat, so sollte das nächste. Luftspiel Molières gerade wie die Lächerlichen Preciösen' wiederum die Sitten der Gegenwart auf die Buhne bringen und fraftig satirifieren. Des Königs Finanzminister Fouquet, welcher gerne ben Allmächtigen und Großartigen spielte, hatte im August desselben Jahres zu Ehren seiner Majestät ein herrliches Fest in Baux veranstaltet. Der König und sein Bruder, die Königin Mutter und ein zahlreiches Gefolge begaben sich dorthin. Um den Glanz des Festes zu erhöhen, hatte Fouquet auch Molières Truppe nach Baux kommen lassen, und der Dichter hatte ein originelles Unterhaltungsspiel in der furzen Zeit von vierzehn Tagen erdacht, verfaßt und einstudieren lassen. Nach Beendigung des Festmahles begab sich die ganze Gesellschaft ins Freie. Unter einem Laubdach hatte man eine reizende Bühne hergerichtet. Um den Eindruck des Unvorbereiteten wachzurufen, trat Molière im gewöhnlichen Anzug, den Bestürzten spielend aufs Proscenium und wandte sich in großer Aufregung an den König, indem er seine Majestät demütig bat, doch verzeihen zu wollen, daß er, durch den plötlichen Befehl überrascht, feine Zeit gehabt habe, das Spiel, das man zu erwarten scheine, einzuftudieren. Darauf that sich der Borhang auf. Man gewahrte einen mit Thermen und Springbrunnen geschmückten Garten. Aus einem Felsen, der sich alsbald in eine Schale verwandelte, trat eine Najade hervor. In pomphaften, von Herrn Belisson gedichteten Alexandrinern wandte sie sich an den König und sang in enthusiastischen Ausdrücken sein Lob. Darauf forderte fie die Faune, Dryaden und Satyren auf, aus ihrem Versteck aus den

Bäumen und Thermen hervorzutreten, zu Ehren bes großen Königs ihre gewöhnliche Geftalt zu verlaffen und eine Romödie zu seiner Unterhaltung zu inscenieren. Erft nach biesem Prolog begann das Luftspiel, in drei furzen, von je einem Ballet unterbrochenen Aufzügen. "Die Läftigen" (les Fâcheux) war es betitelt; es stellte einen jungen Edelmann dar, der seiner Geliebten in einer Allee ein Stellbichein gegeben hat, aber fortwährend von allen möglichen Leuten verhindert wird sie zu sprechen. Aber so köstlich der Humor auch ist, mit dem Molidre den armen Edelmann, der vor Ungeduld sich kaum bezähmen fann, fich bald gegen seinen Diener, bald gegen diesen oder jenen Marquis, gegen Damen aus der Gesellschaft oder gute Freunde wehren läßt, die ihn durch ihre Gefälligkeiten, durch ihre Bitten oder Mitteilungen fortwährend stören und zurückhalten, die Hauptsache an dem Stück ist doch die vortreffliche Satire der zeitgenössischen Sitten. In dieser Hinsicht sind die "Lästigen" eine Fortsetzung der "Lächerlichen Preciösen". Unter der Maske eines Dieners hatte Molière bereits dort die Marquis, mit ihrem großthuerischen und zugleich zimperlichen Wesen, mit ihrer Sucht, durch litterarisches Dilettantentum und geckenhaftes Auftreten ben Damen zu imponieren, verspottet. Jest brachte er sie mit noch größerer Keckheit im eigenen Ge= wande und unter eigenem Namen auf die Buhne. Da sehen wir den eiteln Musikvilettanten, der ein Tanglied gedichtet und es durchaus mitteilen will; wir gewahren ben Spieler, der so leidenschaftlich bei seiner Biketpartie gewesen ist, daß er von nichts anderem mehr sprechen kann; wir erblicken den Duellisten, der sich eine Ehrensache auf ben Hals geladen und seinen Freund auffordern will, ihm als Zeuge beizustehen; wir hören von dem unverschämten Theaterbesucher, der durch sein lärmendes Auftreten die

ganze Versammlung stört und das Stück unterbricht; und damit auch das schöne Geschlecht nicht zu kurz komme, lernen wir auch zwei preciöse Damen aus der Gesellschaft kennen, welche sich und anderen den Kopf über die wichtige Frage zerbrechen, ob es, besser sei, wenn man liebe, eisersüchtig zu sein oder nicht. Als Überbleibsel aus der alten Komödie ragt auch die Gestalt des Gelehrten in das Stück hinein, welcher mit einer Bittschrift über orthographische Resorm den König durchaus belästigen will.

Von unferm modernen Standpunkt aus könnte man fich wundern, daß Molière, ber bürgerliche Schauspieler es wagte, vor dem Hofe die komischen Eigenheiten des Adels dem Spotte preiszugeben. Ein gewiffer Mut gehörte auch gewiß dazu. Man darf aber anderseits nicht über= sehen, daß er damit dem König selbst den allergrößten Gefallen that. Nur wenige Jahre waren seit der Fronde verstrichen, wo das Königtum sich gegen den letten Ansturm aristotratischen Unabhängigkeitsdranges zu wehren gehabt hatte. Ludwig XIV. war jede Gelegenheit willkommen, die den Stolz und Hochmut des Abels zu dämpfen vermochte. Das wußte Molière wohl, und es ift recht bezeichnend, daß er in seinem Stud ben einen Marquis auf die Aufforderung seines Freundes hin, er möge ihm als Sekundant ju Diensten fein, eine runde Absage erteilen läßt. Seit Richelieu war ja das in der Aristofratie so sehr beliebte Duell vom König unter den strengsten Strafen verboten. Vierzehn Jahre, fo fagt der Betreffende, habe er als Soldat gedient; an Mut fehle es ihm nicht, aber die erste Pflicht sei Gehorsam gegen den König. Er sei fein Monarch "en peinture" und wiffe die Größten seines Staates jum Gehorsam zu zwingen. Solche Worte mußten dem felbst= bewußten jungen König besonders schmeicheln. So fand benn auch bas Stück die vollste Auftimmung des Königs.

Nach der Vorstellung rief er noch den Dichter zu sich und machte ihn auf einen Edelmann aufmerksam, der eine gang besondere Leidenschaft für die Jagd habe und nur von Waidmanns-Abenteuern zu erzählen wisse. "Das sei ein Driginal, das auch des Abkonterfeiens würdig fei." Molière ließ sich das nicht zweimal sagen, und als er neun Tage darauf auf des Königs besonderen Wunsch sein Stück nochs mals in Fontainebleau aufführen durfte, war eine neue Scene fertig, in ber ein für das Waidwert eingenommener Edelmann mit ben technischen Jägerausdrücken von einer Hirschjagd in allen Einzelheiten berichtete. Die Abligen scheinen ihm damals seine Spötteleien noch nicht übel genommen zu haben. Bielleicht betrachteten sie es gewisser= maßen als Ehre, den Stoff zur Unterhaltung des Königs zu liefern. Außerdem waren sie zum großen Teile zu flug, um nicht zu merken, daß sie sich, wenn sie ihren Unwillen gezeigt hätten, dadurch auch für getroffen bekannt hätten. Biele sollen sogar den Dichter auf die Eigenheiten des einen oder anderen aufmerksam gemacht und sich weidlich gefreut haben, wenn er ihre Winke gut zu verwerten wußte. Aber nicht bloß der Hof fand großes Gefallen an dem fleinen Stücke; daß auch sachverständige Litteraten seine Bedeutung erkannten, sehen wir aus einem Briefe Lafontaines, welcher der Vorstellung beiwohnte. Er macht ausdrücklich auf das litterarisch Neue eines derartigen Stückes auf-merksam. Die alte Komödie, sagt er, sei jetzt verdrängt durch eine neue, welche der Natur auf dem Fuße folge, b. h. die Dinge so darstelle, wie sie wirklich seien.

Trot ihres glänzenden Erfolges wurden "Die Läftigen" nicht sofort in Paris aufgeführt. Das Fest zu Baur hatte ein trauriges Nachspiel. Schon lange war dem König das großthuerische Gebaren und der kolossale Auswand seines zu selbstbewußten Finanzintendanten zuwider. Er

wollte nicht, wie sein Borgänger, einen allmächtigen Minister neben sich haben, der den Glanz seiner Person verdunkelt hätte. Er ließ Fouquet verhaften und ins Gefängnis wersen. Durch die Aufführung der "Lästigen" an das Fest zu erinnern, welches der Gesallene dem König gegeben, wäre unklug gewesen. Und so gab denn Molière erst im Spätherbst, als im November dem Königspaar ein Dauphin geboren war und Freude am Hose und im Lande herrschte, sein Stück vor dem Bariser Publikum.

Kurze Zeit darauf wurde unseres Dichters Entschluß, zu heiraten, ausgeführt. Am 20. Febr. des Jahres 1662 fand die Trauung statt. Am Feste nahmen auch Molières Verwandte teil. Sein Vater und Schwager unterschrieben den Chevertrag. Auch dieser Umstand zeigt deutlich, daß für die Verwandten sein Zweisel über die Hertunst Armandes obwalten konnte. Übrigens bezeichnet in aller Form der Chevertrag Molières, Armande als die Tochter des Joseph Bejart und seiner Frau Hervé. Wir haben keinen stichhaltigen Grund, an seiner Echtheit zu zweiseln. Daß es trozdem an solchen nicht sehlte, die an das Märchen von Armandes Herkunst glaubten, darf uns nicht wundern. Skandalsüchtige hat es immer gegeben.

Armande war zwar keine hervorragende Schönheit; sie war von mittlerer Figur; ihre Augen waren klein, ihr Mund groß — aber nach allem, was die Zeitgenossen berichten, zeichnete sie sich durch ganz besondere Anmut aus. In all ihrem Thun benahm sie sich so graziös, sie wußte sich auch stets mit solchem Geschmack zu kleiden, wenn auch sast immer im Gegensat zur herrschenden Mode, ihre Stimme war so bezaubernd, sie war so pikant in ihrem Austreten, so geistreich in ihrer Unterhaltung, daß sie sofort die Augen, namentlich der Männerwelt, auf sich zog. Als sie heiratete, war sie noch nicht öffentlich als Schauspielerin

aufgetreten. Aber es wird wohl gang gewiß damals Molière schon Gelegenheit gehabt haben, ihr Talent zu erkennen. Sie trat auch noch nicht sofort nach ihrer Heirat auf. Wir werden sie zum ersten Mal in einer Rolle der "Kritik der Frauenschule" finden. Doch mag bereits jett vorausgeschickt werden, daß sie ein ganz hervorragendes Talent zur Bühne besaß. Ramentlich, wenn sie mit ihrem Bartner, dem ersten Liebhaber, spielte, foll sie, wie die Beitgenoffen mehrfach erzählen, entzückend gewesen sein. "Sie zeichnen sich durch vollkommene Ratürlichkeit aus," heißt es von ihnen, "wenn man sie einmal in einer Rolle gesehen hat, kann man nur sie in der Rolle sehen; sie rufen vollständige Illusion hervor; ihr stummes Spiel ist jo richtig, jo ausdrucksvoll, jo fein und pathetisch zugleich, daß es ganze Tiraden aufwiegt. Nie vergeffen fie die Situation, in der fie fich befinden, nie laffen fie ihre Blicke aus Langeweile oder Koketterie in den Zuschauerraum schweifen; ihr Spiel dauert noch, wenn ihre Rolle zu Ende ift; sie machen sich nie unnütz auf der Bühne und spielen fast ebenso gut, wenn sie hören, als wenn sie sprechen." Gine Schausvielerin von folden Fähigkeiten mußte den großen Komifer entzücken. Welche Wonne, in der Frau, Die man liebt, auch das Ideal seines Berufes zu finden! So wird er sich gedacht haben. Und doch sollte diese Frau das Unglück seines Lebens werden. Wir haben allen Grund, zu glauben, daß Molière, der große Menschen= fenner, auch wenn er durch die Liebe verblendet war, nicht lange nach der Seirat begann, die Fehler seiner Frau zu erkennen. Der Altersunterschied wird ihm besonders zu benken gegeben haben. Und dann die frivole Koketterie, die sie nicht verbergen konnte, diese Sucht allen zu gefallen, das Bedürfnis sich von allen bewundern zu laffen.

Daß Molière auch in der ersten Zeit seiner Ehe nicht das volle Glück gefunden hat, gesteht er uns eigentlich, ohne es zu wollen, selbst ein. Er war durch und durch Dichter. Und was ihn in seinem Innern beschäftigte, quälte, wurmte, das mußte er in einer Dichtung aussprechen. Ihm deshalb vorzuwersen, daß es ihm an Würde sehlte, weil er Dinge dem großen Publikum anvertraute, die er im Interesse seiner Familienehre besser für sich beshalten hätte, heißt die Dichterseele verkennen. Der Dichter muß sein Herz ausschütten; er kann nicht anders; und wir haben allen Grund uns darüber zu freuen, wenn wir in das Innere der Dichterseele auf diese Art Einblick ershalten.

Die Frage nach der besten Erziehung der Mädchen zur She ließ ihm keine Ruhe. Er hatte in der Novellenssammlung seines Zeitgenossen Scarron eine Geschichte gelesen, in der ein spanischer Sdelmann, der nach abenteuerlichem, dem Liebesgenuß ergebenen Leben nunmehr heiraten will, um vor Betrügereien seiner künftigen Gattin sicher zu sein, in aller Stille des Alosters, auf dem Lande, ein Mädchen aufziehen läßt, das er ängstlich von jedem Berstehr abschließt. Ie dümmer und unwissender sie ist, eine desto bessere Frau wird sie werden, so hofft er zuversichtlich. In der Hochzeitsnacht hält er ihr erbauliche Reden und strenge Predigten; er lehrt sie, daß es die heiligste Pflicht einer guten Frau sei, stets mit Helm und Panzer bewassen, um seine Ehre zu behüten. So thut auch die junge Frau. Als aber ihr Mann verreist, macht sie durch Bermittelung einer Alten die Bekanntschaft eines Jünglings, der ihr nach einiger Zeit eine andere, angenehmere Art des Liebens beibringt.

Diese Novelle hat Molière seiner neuen Komödie,

der "Frauenschule" zu Grunde gelegt. Auch Arnolphe hat ein bewegtes Leben hinter sich, er hat selbst gar manche Liebesabenteuer gehabt, er weiß, daß die Frauen die Ehre ihrer Männer oft nur zu leicht nehmen und macht sich gern luftig über die zu gutmütigen und thörichten Chegatten, die sich das alles gefallen laffen. Er hat sich verschworen, nicht in denselben Fehler zu verfallen. Sinter den Mauern eines stillen Klofters hat er ein Mädchen, deffen Erziehung ihm aufgetragen worden ift, in vollständiger Unschuld aufziehen laffen. Agnes, fo heißt es, ist ein gutmütiges, vollständig harmloses und naives Mädchen geworden. Also ift es ganz nach seinem Wunsch ausgefallen. Er nimmt es in sein haus und hat seine Freude an dem braven Geschöpf, welches seine Zeit damit verbringt ihm Nachthemden und Schlafmüten zu nähen und zu sticken. Aber während einer Reise, die er furz vor seiner Heirat unternommen, lernt Agnes von ihrem Balton aus einen jungen Mann, Horace, fennen, der ihr zuerst nur von der Straße aus den Hof macht, aber dann, burch Agnes Freundlichkeit, die ja von nichts Bosem weiß, aufgemuntert, dreifter wird und ihr Besuche abstattet. Er gefällt ihr ungemein, er ift so liebenswürdig, er füßt ihr Sande und Arme, gefteht ihr in feurigen Worten feine Liebe. Die gute Agnes hat noch nie so freundliche Worte gehört; ein ganz neues Leben bricht für sie an. Arnolphe von der Reise zurrückkehrt, hört er diese ihm recht fatale Geschichte aus dem Munde des Horace selbst. Der junge Mann weiß nämlich nicht, daß Arnolphe der boje, eifersüchtige Vormund des Mädchens ift, dem er den Hof macht. Denn Arnolphe hat, um sich den Anschein eines Abligen zu geben, den Namen eines herrn de la Souche angenommen, - es ift dies ber erfte Angriff Molières gegen die biederen Spiegburger, die es den Bor=

nehmen gleich machen wollen, — und nur unter biesem Namen hat Horace vom Vormund gehört. So erzählt er ihm denn alles. Arnolphe schämt sich viel zu sehr, ihm einzugestehen, daß er selbst der bärbeißige Griesgram ist, auf den er schilt. Auch hofft er, wenn er sich verstellt, am allerbesten den Streichen des Horace vorbeugen zu fönnen. Diesen sehr beluftigenden Gedanten eines Liebenden, ber sich seinem Rivalen anvertraut, fand Molière in der italienischen Sammlung Pecorone des ser Giovanni fio-rentino; auch in den Notti faceziose Straparola's hatte er litterarische Behandlung erfahren. Und wie in diesen Novellen, so nützt es auch in der Komödie nicht dem Alteren, die Streiche des Jüngeren zu erfahren. Die Naivetät der Ugnes erweist sich gerade verhängnisvoll. In aller Unschuld erlaubt fie dem Geliebten Bertraulich= keiten, die sie bei einiger Kenntnis von Gut und Böse nicht gestatten würde. Sie läßt ihn in ihr Zimmer, versteckt ihn vor Arnolphe in einen Schrank, will ihm Nachts eine Leiter herunterreichen, daß er durchs Fenster hineinsteigen könne. Arnolphe schäumt vor Wut. Alle seine Predigten und Ermahnungen, seine Besehle und Verbote, selbst seine wirkliche Leidenschaft für Agnes prallen an ihrer großartigen Naivetät, die zur gefährlichsten Schlauheit wird, ab. Ja, sie liebt Horace mehr als irgend jemand in der Welt, sie gesteht es ihm ganz ruhig zu, wenn er sie schilt. Zwei Worte von Horace vermögen bei ihr weit mehr als all sein langes und dringendes Gerede. Go kommt es denn beinahe zur Entführung. Im letzten Augenblick nur bekommt Arnolphe Agnes noch in seine Gewalt, und sie würde für Forace für immer verloren sein, wenn sich nicht plöglich durch eine recht unwahrscheinliche Lösung herauß= stellte, daß sie gerade von den Eltern dem Borace be= ftimmt ift.

Das Problem der Frauenerziehung wird in diesem Stücke gerade so gelöst wie in der "Schule der Chemänner". Wer die Mädchen einschließt, von dem Verkehr fernhält, wird sie nie zu tugendhaften Frauen erziehen. Ein Mann wie Arnolphe thut gerade das, was Molière für die größte Thorheit hält. Troß dieses grundlegenden Gegensases zu Molières Anschauungen in Arnolphes Wesen, sinden wir doch bei ihm einige Aussprüche, welche des Dichters innerste Gedanken und Aussprüche wiederspiegeln. Auch Molière hatte seine künftige Frau seit ihrer zartesten Jugend bei sich auferzogen. Auch er hatte gehofft, ihren Charakter vollständig nach seinen Gedanken zu formen und zu modeln. Wie Arnolphe wird er haben ausrusen können:

"Bo fänd' ich jemals eine bessere Frau? Ganz wie mir's gut bünkt, werd' ich ihr Gemüt Regieren; wie ein Stückhen weiches Wachs Halt' ich und forme sie, wie mir's gefällt."

III2

Aber schon bald nach der Heirat wird er eingesehen haben, daß troß Armandes Jugend ihr Charafter eine ganz bestimmte, seinen Neigungen widersprechende Richtung einnahm. Ihm zu Liebe, ihr kokettes, gefallsüchtiges Wesen zu ändern, wäre ihr auch niemals eingesallen. Auf seine Ermahnungen ging sie nicht ein. Wochte er sie noch so leidenschaftlich lieben, sie gab ihm nicht die Liebe wieder, die er ihr entgegenbrachte. Und so mochten denn schon damals solche Worte der Verzweiflung seinem Innersten sich entringen, wie sie Arnolphe ausspricht:

"Wie! hätt ich sie mit so viel Zärtlichkeit, So sorglich mir erzogen, — sie als Kind Ins Haus geführt, die schönste Zukunst mir Geträumt, — mein Herz an ihrem jungen Reiz Erfrischt, und dreizehn Jahre lang gehofft Sie mir heranzubilden — und nun kommt Ein junger Ged, in den sie sich vernarrt, Und stiehlt recht unter meinem Barte mir Die halb schon anvermählte Braut? . . . . "

 $IV^1$ 

Und Molière mochte bei solchen Gedanken bitter lachen über sich selbst, über seine zerstörten Hossungen. Es war der erste Wermutstropfen im Glücke seines Lebens. Und er hatte das Bedürfnis, seinem Herzen Luft zu schaffen. Molière war Komiker und er machte sich lustig über die Fehler der anderen, aber er war zugleich Humorist, und lachte auch — Thränen im Auge — über sich selbst. Hie in der Frauenschule' sinden wir zum ersten Male dieses sein schmerzliches Lächeln. Und das Unglück seiner Liebe war es, das ihn nach dieser Richtung hintrieb. Richtsedestwar es, das ihn nach dieser Richtung hintrieb. Nichtsedestwaren, wie etwa in gewissem Maße der Misans nicht. Denn Arnolphe ist als Charakter durche aus nicht Molière, wie etwa in gewissem Maße der Misanthrop später.

Die Frauenschule' ist aber nicht bloß eine "Comédie à Thèse", wie man heutzutage sagen würde, also ein Stück, welches fich die Erörterung eines sozialen Problems zur Aufgabe macht. Das Luftspiel verfolgt auch manche satirische Richtung. Bom Sieb gegen die bie Bornehmen spielenden Bürger ift bereits die Rede gewesen. Das ganze Stück mit seiner urwüchsigen Natürlichkeit im Ausdruck ist auch eine Rückwirkung gegen die preciose, gezierte Sprache, die sonst in der Komödie herrschte. In der Frauenschule' sprechen und gebärden sich die Menschen wie im wirklichen Leben. Agnes, das gute Landmädchen, antwortet ganz unbefangen auf Arnolphes Frage, was sich in seiner Ab= wesenheit zugetragen habe, das Kätzchen sei tot, und als er sie frägt, ob sie sich immer wohl befunden habe, er= widert fie ganz unschuldig, gewiß sei es ihr gut gegangen, abgesehen von den Flöhen, die sie nachts belästigt hätten.

Und auch der Diener und das Mädchen, die beide auch auf dem Lande aufgewachsen sind, reden die Sprache der Bauern. Sie sind keine durchtriebenen Stadtdiener, wie die Mascarilles und Groß Renés, sondern schwerfällig und dumm, dabei aber treu und redlich.

Abgesehen vom Satirischen kommt in diesem Stück auch das Komische an und für sich zur Geltung. Arnolphe ift eigentlich von einer firen Idee beherrscht. Schon fein Name, der seit dem Mittelalter scherzweise den betrogenen Chegatten gegeben wurde, scheint ihn zum traurigen Schickfal eines solchen vorherzubestimmen. Diefer Gedanke läßt ihm feine Ruhe. Auch aus dem Gesichtspunkt ändert er seinen Namen. Und um ja nicht dem gefürchteten Schicksal anheimzufallen, erzieht er seine fünftige Frau in der Ginsamkeit und in vollständiger Unschuld. Aber eben seine Vorsicht erweist sich als verfehlt. Indem er Agnes von aller Erziehung fernhält, hat er fie gang ber Natur über= lassen. Das einzige, was sie besitzt, der natürliche Instinkt, treibt sie aber gerade in die Arme des ersten besten Jünglings, den sie trifft. Also hat Arnolphe durch seine Borsicht sein eigenes Unglück heraufbeschworen. Es ist für ihn um so schmerzlicher, als sich infolge der eintretenden Ereignisse in seinem Verhältnis zu Ugnes eine Wandlung vollzieht. Am Anfang liebt er Agnes nicht. Sie ift für ihn nur das Weib, welches seine Haushaltung führen, ihm Kinder gebären und den Schild seiner Ehre blank halten soll. Aber sobald er sieht, daß sie ihm entrissen werden foll, sobald er merkt, daß fie einen anderen liebt, erwacht die Leidenschaft in seinem Herzen. Er fühlt sich tief un= glücklich. Uns erscheint er aber lächerlich. Dieser Mann, der zuerft durch strenge, flösterliche Einsamkeit, mit Silfe ber Schrecken ber Religion fich ein gefügiges Weib schaffen will, dieser Mann, der von der Unfehlbarkeit seiner

Methode ganz überzeugt ist, wird von einem jungen Gänschen, das er selbst auferzogen, und von einem unsvorsichtigen Gecken, der sich ihm selbst anvertraut, an der Nase herumgeführt. Und dabei liebt er plößlich seidenschaftlich dieses junge Gänschen, und nachdem er zuerst durch thörichte Strenge ihre Treue sich hat erzwingen wollen, erniedrigt er sich vor ihr, will sich die Haare außereißen, und er, der stetz so egoistisch gewesen, verspricht ihr in der Ehe alle mögliche Freiheit, wenn sie ihn nur ein wenig lieben will. Der Mann, der seinen Grundsähen entzgegenhandelt, ist immer komisch. Molière hat später häusig diese Gegensähe auf die Bühne gebracht, weil sie so außervordentlich bühnenwirksam sind. Der die Wahrheit höher als alles achtende Misanthrop, der eine falsche Kokette liebt, der Geizige, der ein Essen giebt, der Fromme, der eine Frau verführt, das sind solche kontrastierende Erscheinungen.

Das Komische des Stückes wird aber nicht nur durch den Charakter des Haupthelden, sondern durch einige in technischer Hinsicht köstliche Scenen hervorgerusen, die nur den Zweck haben als Bühnenspiele zu ergötzen. So sehen wir Alain und seine Frau sich im übertriebenen Sifer darum reißen, ihrem Herrn Arnolphe die Thüre des Hauses zu öffnen. Alain will dabei der Georgette eine Ohrseige versetzen, holt aus und trifft den gerade eintretenden Arnolphe. Sbenso technisch wirksam ist es, wenn Arnolphe laut darüber Betrachtungen anstellt, auf welche Weise er seinen Rivalen Horace am besten beseitigen könne, und dabei den Notar nicht demerkt, der hinzugekommen ist, und auf seine Äußerungen antwortet, in der Meinung, daß die Worte an ihn gerichtet sind.

Das echt Komische, Beluftigende der "Frauenschule" versehlte seine Wirkung nicht. Am 6. Januar 1663 schrieb

Loret in seiner Zeitung, das Stück hätte auf König und Königin einen so überwältigenden Eindruck gemacht, daß sich die Majestäten vor Lachen geschüttelt hätten. Auf die Streitigkeiten, die das Stück erzeugte, ging Loret freilich nicht ein. Und doch rief gerade dieses Lustspiel für Molière eine Kampsperiode hervor, die ihn zur Gegenwehr nötigte und ihn in den heftigsten Streit mit den mächtigsten das maligen Parteien stürzte.

## Die Jahre des Kampfes

Die "Schule der Frauen" spaltete das litterarische und theaterbesuchende Publikum in zwei Lager. Am Hofe, in ben Salons, unter den Schauspielern der Barifer Bühnen und in den Kreisen der Schriftsteller sprach man nur noch von dem neuen Stück. Die Litteraten behaupteten, daß die Regeln in der Romödie verletzt seien und Molière sich Plagiate zu Schulden kommen lasse. Die Preciösen thaten entset über die Natürlichkeit der Sprache und über einige Zweideutigkeiten, die obscöne Gedanken weckten, die Frommen schlugen die Hände über den Kopf, weil Arnolphe in seiner Ermahnung an Agnes die Predigt parodiere und in den Grundfäßen der Che, die er sie vorlesen lasse, die zehn Gebote herabsetze. Molières früherer Beschützer, der Fürst von Conti, hat auch in seiner später erschienenen Schrift über die Komödie die Schule der Frauen' ein zügelloses Werk genannt, das gegen die guten Sitten verstoße. Anderseits fand das Stück aber auch eifrige Ver= teidiger. Boileau, dessen Urteil nicht zu verachten war, richtete an den Dichter einige begeisterte Stanzen, in welchen er ihn gegen die Mißgunst der Neidischen in Schutz nahm, seinem Talente die größte Anerkennung zollte. ihn bereits Terenz an die Seite stellte und ihn ermahnte, er möge sich aus den Angriffen nichts machen. "Wenn Du etwas weniger gefielest," so schloß er sein Gedicht,

"würdest Du ihnen nicht so sehr mißfallen." Und ein anderer, noch viel gewichtigerer Unwalt erwuchs dem Dichter in der Person des Königs selbst. In den ersten Monaten des Jahres 1663 nahm der Monarch den Dichter unter die Schriftsteller auf, die jährlich eine Benfion von ihm bezogen. Die Summe, die ihm gegeben wurde, war zwar gering; sie betrug nicht mehr als 1000 L., aber das war nicht die Hauptsache; er war auf diese Weise den berühmtesten Schriftstellern der damaligen Zeit oder benjenigen, die dafür galten, amtlich an die Seite gestellt. Und der Umstand, daß diese Gunstbezeugung ihm gerade zu einer Zeit erwiesen wurde, als er den leidenschaftlichsten Angriffen ausgesetzt war, erhöht ihre Bedeutung. Übrigens ftand ber Dichter seit einigen Jahren in näherer Beziehung zum König. Im Jahre 1660 war Molières Bruder, bem nach seinem Bergicht die Stelle eines foniglichen Tavezierers und Kammerdieners übertragen worden war. gestorben. Molière hatte sie dann übernommen und war beshalb verpflichtet, alle Jahre eine, wenn auch nur kurze Zeit auch am Hofe zuzubringen, um mit den anderen Kammerdienern das Bett des Königs zu machen. In dieser Eigenschaft hatte er gewiß die beste Gelegenheit, das Treiben der vornehmen adligen Herren, ihre Stimmungen, ihre Ansichten genau zu bevbachten. Für seine litterarischen Arbeiten war dies sicherlich von hohem Werte. Nur in= folge der Fühlung mit dem Hofe konnte er wissen, wann er etwas wagen durfte oder wann er vorsichtig sein mußte. Von seiner Kenntnis der Berhaltnisse und Stimmungen am Sofe legen alle feine späteren Werke zuverläffiges Zeugnis ab. Das Gedicht, das er zum Dank für feine Aufnahme in die Pensionslifte an Ludwig XIV. richtete, ift ein sprechender Beweis seiner Vertrautheit mit den Buftanden und Sitten bes Hofes. Bugleich ift es eine

der originellsten und ansprechendsten Schöpfungen des Dichters.

Molière schilt seine Muse, daß sie so trage sei und noch nicht dem Monarchen ihren Dank ausgesprochen habe. Freilich könne sie als Muse selbst den Sof nicht besuchen. Sie moge die Geftalt eines Marquis annehmen, um bort zu erscheinen, und ja nicht vergessen, sich ganz nach der neuesten Mode zu kleiden, lärmend aufzutreten und eine möglichst gezierte Redeweise zu gebrauchen. So weiß denn Molière auch diese Gelegenheit auszunuten, um seinen Freunden, den Marquis, im Vorbeigehen etwas anzuhängen. Aber wie fein ist sein Dank ausgesprochen, wie verrät sein Rompliment seine gründliche Kenntnis des Hofes und der Art und Weise, wie man einem König gefallen kann. Sobald seine Muse den Mund öffnen werde, um dem König, den sie auf dem Durchgang erwarten solle, von seiner Gnade und Wohlthat zu reden, werde er verstehen, was sie sagen wolle; ein Lächeln, das die Herzen im Ru erobert, werde sich auf seinen Lippen zeigen, und rasch werde er vorbeigehen. Solche Lobeserhebung war feiner, geistreicher und origineller als die üblichen, langatmigen, von emphatischen Lobsprüchen überschäumenden Huldigungs= aedichte.

Unterdessen hatten aber die Aritisen gegen Molières Frauenschule auch litterarische Form angenommen. Ein junger dreiundzwanzigjähriger Schriftsteller, der gar zu gern eine Rolle gespielt hätte, Donneau de Visé ersöffnete in seinen Nouvelles nouvelles den Kamps. Zwar war er in seinen Angriffen noch vorsichtig und zurückhaltend. Er verurteilte das Stück nicht durchweg. Er nannte es ein Ungeheuer, welches auch schöne Teile aufzuweisen habe. Nie hätte man soviel Gutes und soviel Schlechtes vereinigt gesehen. Er rühmte die unübertresse

liche Natürlichkeit einzelner Scenen und den glänzenden Bühnenerfolg des Stückes, anderseits tadelte er aber in scharfen Worten die poetischen Fehler des Luftspiels, die "Plagiate", die der Dichter sich erlaubt habe, die schlechte Führung der Handlung. Der Erfolg lasse sich, meinte er, nur durch die Vortrefflichkeit der Aufführung erklären.

Biel schärfer als dieser erfte Borftog der Litteratur= fritik waren die Angriffe, die sonst das Publikum der Marquis und Preciösen gegen das Stück richtete. Man zerpflückte es bis ins einzelne und ließ kein gutes Saar daran. Um diesen fortgesetzten Angriffen zu begegnen, hatte Molière den eigenartigen Gedanken, selbst eine Kritik seines Stückes zu schreiben und seine Widersacher in Verson auf die Bühne zu bringen. In seiner "Kritik der Frauenschule' (Critique de l'Ecole des femmes), welche am 1. Juni 1663 zum erstenmal aufgeführt wurde, führt er uns in einen Salon ein, wo mehrere Herren und Damen aus der Gesellschaft nach einer Vorstellung der Frauenschule' zusammenkommen und ihre Ansichten über die Komödie austauschen. Die gezierte und affektierte Preciose Climene thut so, als ob sie einer Ohnmacht nahe wäre, weil sie Die fürchterlichen Obscönitäten, von denen das Stück wimmele, nicht aushalten könne. Und die alltäglichen Ausdrücke, die es aufweise! Wie könne man in einer Dichtung von einer Cremetorte reden, und felbst einen Bauer sagen lassen, die Frau sei die Suppe des Mannes. Ein Marquis erklärt das Stück für das scheußlichste Machwerk der Welt. Habe er doch im Theater beinahe keinen Blat finden können! Im großen Gedränge sei man ihm auf die Füße getreten, seine Hosenmanschetten und Bänder seien ganz zerknittert worden. Als er aber nach den Gründen gefragt wird, weshalb er benn bas Stück fo verdamme, fann er nur antworten, er fände es scheuklich, weil es

schenklich sei, oder weil der Marquis so und so oder die Marquise so und so, die gewiß sehr geistreiche Versonen seien, das Stück für nichts wert hielten. Der beste Beweis für die Schlechtigkeit des Stückes sei aber, daß das Barterre großes Gefallen an ihm fände und die Romödianten der anderen Theater es verurteilten. Und er wiederholt stets dieselben Worte, lacht und trällert vor sich hin und meint auf diese Weise eine vernichtende Kritik gegeben zu haben. Ernsthafter sind die Einwände, welche der Dichter Lysidas vorbringt. Dieser eitle und pedantische Dichterling, der am liebsten nur von seinem eigenen Werke spräche, bas seiner Ansicht nach die größten Lobsprüche verdiene, will zuerst mit seiner Meinung nicht herausrücken; als er aber in die Enge getrieben wird, erklärt er in orakelhaftem Tone, daß das Stück gegen die Regeln des Horaz und des Aristoteles verstoße; es sei feine Handlung in der Komödie, die nur aus Unterhaltungen bestehe, es seien darin Obscönitäten, Längen, Unwahrscheinlichkeiten, ja Ungereimtheiten, insofern als Arnolphe zugleich Lachen und Mitleid errege, Gottlosigkeiten, da die Predigt Arnolphes und seine Cheftandsregeln die Ehrfurcht, die man vor den Mysterien haben solle, beeinträchtige.

Diesen drei Angreifern gegenüber verteidigen drei Perssonen, ein Herr und zwei Damen, Molières Komödie. Der Ritter Dorante, ein gesetzter, verständiger und geschmacksvoller Edelmann ist der Hauptsprecher; eine der Damen unterstützt ihn durch ernste Außerungen; die andere, Elise, macht sich ein Vergnügen darauß, mit witzigem Spott die Gegner zu überschütten. Dorante verteidigt den Geschmack des Parterres gegenüber den verächtlichen Außerungen des Marquis; wer für seinen Platz weniger zahle, urteile deshalb nicht schlechter; viele der abligen Herren sobten oder tadelten ganz ohne Sinn und ohne Grund! Was

die Unauftändigkeiten beträfe, so fänden sie nur die, welche sie finden wollten; es sei auch thöricht, wenn sich gewisse Berfonen getroffen fühlten, benn die Satiren feien gegen bie Sitten im allgemeinen und nicht gegen bestimmte Personen gerichtet. Den Angriffen gegenüber, die Lysidas gegen die Komodie als solche richtet, nimmt Dorante Diese Dichtungsart in Schutz und meint, es sei viel schwerer eine vortreffliche Komodie zu schreiben als eine gute Tragödie; denn im Trauerspiel lasse man die Phantasie walten und suche Bewunderung zu erregen; das Lustspiel dagegen beruhe stets auf der Wirklichkeit und schildere die Dinge so, wie sie wirklich seien. Auch den Hof, dessen Urteil ber Dichterling gering anzuschlagen scheint, verteidigt der Ritter mit warmen Worten; seinem Einwand gegenüber, die Frauenschule' verstoße gegen die Regeln, vertritt er die Ansicht, daß die Hauptregel jeder Dichtung darin bestehe, bem Bublifum zu gefallen. Endlich weiß er fehr begreiflich zu machen, daß die naiven Außerungen der Agnes sowie ber Versuch Arnolphes, durch die Schrecken der Hölle auf seine künftige Frau Eindruck zu machen, Gigenheiten oder Extravaganzen seien, welche die betreffenden Bersonen charafterisieren und beshalb nicht als vom Dichter felbst ge= wollte Anstößigkeiten oder Gottlosigkeiten zu brandmarken wären. Den Worten Dorantes ift die größte Aufmertsamkeit zu schenken: enthalten sie doch gewissermaßen das Programm des Dichters felbft.

Mit dieser Antwort Molières gab sich das Publikum aber nicht zusrieden. Im Gegenteil! Es erkannte darin eine neue, wesentlich verschärfte Satire der Preciösen, der Marquis und zugleich auch der Frommen. Und doch hatte Molière, gerade um dem Angriff der letzteren vorzubeugen, seine Kritik der sehr frommen und den devoten Kreisen angehörenden Königin Mutter Anna von Österreich gewidmet. Er hatte ausdrücklich im Widmungsschreiben — wiederum in sehr kluger und die Verhältnisse richtig abwägender Weise — die Königin gepriesen, weil sie durch ihr Beispiel zeige, daß die wahre Frömmigkeit ehrbaren Unterhaltungen nicht abhold sei. Wiederum war es de Visé, welcher die Streitigkeiten

Wiederum war es de Visé, welcher die Streitigkeiten begann. In einer noch im Hochsommer 1663 erschienenen Komödie "Zélinde oder die wahre Kritik der Frauenschule' (Zélinde ou la véritable critique de l'Ecole des kemmes) wiederholt er die bekannten gegen Molières Komödie vorgebrachten Einwände, indem er uns bei einem Spikenhändler der Rue Saint Denis einer Unterhaltung zwischen dem Kaufmann und seinen Kunden über Molières Stück beiwohnen läßt. Es ist ein recht plattes Machwerk, das der "Kritik" absolut nicht die Spike dieten kann. Interessant sind höchstens die Stellen, wo dem Dichter wiederum seine Abhängigkeit von den Ftalienern vorgeworfen, seine Sucht, Karikaturen statt wirklicher Portraits zu entwerfen, getadelt und endlich auch als Fehler an ihm gerügt wird, daß er — ein gefährlicher Mann — in aller Stille alles, was die ihn umgebenden Personen thun und zwar nicht bloß ihre Worte, sondern ihre Bewegungen, sogar ihr Augenzwinkern beobachte und dis Ins Innerste ihrer Seele zu dringen scheine, um sogar das zu ergründen, was sie nicht sagen.

Aber mit diesem Stück begnügten sich Molières Feinde nicht. Noch ein anderer Dichter erschien auf dem Plan. Es war Boursault, auch ein junger, kaum fünfundswanzigjähriger, noch nicht sehr bekannter Schriftsteller, dem seine Freunde eingeredet hatten, er sei in Molières Kritif als Lysidas auf die Bühne gebracht worden, und den es schmeichelte, eine Kolle in diesem litterarischen Streit zu spielen. In seinem "Bild des Malers oder Gegenkritif

der Frauenschule' (Portrait du peintre ou Contrecritique de l'Ecole des femmes), das im Herbst 1663 auf der Bühne des Hôtel de Bourgogne aufgeführt wurde, gab der Dichter einen recht schwachen Abklatsch der "Kritik der Frauenschule'. Die Handlung ift beinahe ganz dieselbe wie bei Molière. Die Marquis gebrauchen dieselben Flüche, der Graf, der für Molière ift, diskutiert wie der Marquis der Kritik, die Preciose gebraucht wie beim Komiker neue Wörter, sogar der Lakai begeht ganz ähnliche Ungeschicklich= feiten. Sich selbst führt der Dichter als Lysidor ein und legt sich natürlich die besten Einwände gegen Wolières Stud in den Mund. Molière felbst wohnte, wie wir hören, der Vorstellung bei und soll sich weidlich über die Satire unterhalten haben. Nichtsdestoweniger ärgerte es ihn auch, daß ein Dichter, ben er nicht beleidigt, gegen ihn aufgetreten sei, und daß seine Gegner, die auf ihn neidischen Schauspieler des Hôtel de Bourgogne, ihm in ihrem Theater Aufnahme gewährt hatten. Er war nicht der Mann, diesen neuen Angriff einfach hinzunehmen. Auch scheint ihn der König selbst zu Repressalien veranlaßt zu haben. Jedenfalls antwortete er ganz furze Zeit darauf mit einem neuen, sehr gelungenen und ganz eigenartigen Einafter, bem ,Stegreifstücken von Bersailles' (l'Impromptu de Versailles). Höchstwahrscheinlich fand die Aufführung dieses Stückes in Bersailles vor dem Könige und dem Hofe am 18. Oftober 1663 ftatt.

Molière bringt sich hier selbst in eigener Person mit seiner Truppe auf die Bühne. Er spielt die Wirklichkeit. Der König hat ihm aufgetragen, im Zeitraum von acht Tagen ein neues Stück zu dichten und aufzuführen. Er hat diese beinahe unaussührbare Aufgabe übernommen. Die Könige dürfe man auf ihr Bergnügen nicht warten lassen; besser noch die Schande auf sich nehmen, ein

litterarisches Fiasto zu erleben, als nicht schnell genug ihren Befehlen gehorcht zu haben. In diesen Worten ift gewiß eine, wenn auch sehr ehrerbietig gehaltene Kritik der Befehle bes Königs nicht zu verkennen. Häufig genug wird Ludwig von Molière Unmögliches verlangt haben. — Wir wohnen der Probe bei, die noch in aller Gile abge= halten werden foll. Die Zeit brangt. In zwei Stunden will Seine Majestät bas Stück sehen. Die Schauspieler tönnen aber ihre Rollen nicht; sie machen dem Dichter Vorwürfe, Unmögliches übernommen zu haben. Und die Unterhaltung, die sich zwischen ihm und seiner Truppe abspielt, ift ein außerordentlich anregendes Bild der Bor= gänge, wie sie sich in Molières Truppe wohl wirklich zu= getragen haben werden. Der Dichter weiß feine Schauspieler so vorzüglich zu zeichnen, daß wir sie persönlich zu fennen meinen. Sie ziehen alle an uns vorüber: Made= leine Bejart, welche das regste Interesse an der Art und Weise nimmt, wie der Dichter sich gegen die Angriffe seiner Feinde wehrt, die ihm Ratschläge erteilt, oft in etwas brüstem Tone, wie es fich eine altere Freundin geftatten darf; Molières Frau, die sich ihrem Mann gegenüber spize Bemerkungen erlaubt, ihm vorwirft, er behandle sie nicht mehr wie vor der Heirat, und Veraleiche anstellt zwischen der Galanterie der Liebhaber und der Barichheit ber Gatten; Mue. Du Parc, welche durch ihr geziertes Wefen den Spott des Direktors hervorruft; Mac. De Brie, deren Schwäche, den Anschein der Tugend höher als die Tugend selbst zu achten, er zu ironisieren scheint: La Grange, fein vorzüglichster Schauspieler, bem er feinen Rat zu geben braucht; Du Croisn, dem er die Rolle des pedantischen Dichters im Stücke erflärt; Brécourt, ein Schauspieler, der nur furze Zeit in Molières Truppe bleiben follte, ein Mann aufbrausenden, unruhigen Charafters, der sich auch

als Dichter bemerkbar machte; endlich die Damen Du Croify und Hervé, die zwar nur in kleineren Rollen beschäftigt werden, aber auch als solche die Aufmerksamkeit der Marquis auf sich ziehen. Sie alle sehen wir in ihrem eigenen Namen als Schauspieler auftreten. Rur La Thorillere. ein ehemaliger Rittmeister, der vom Theater du Marais zum Palais Royal seit kurzem übergetreten war, und Bejart, der Bruder Madeleines, spielen in anderen Rollen. Und Molière vergißt sich selbst auch nicht. Er zeichnet sich, sowie er auch wohl in Wirklichkeit war, ungeduldig, die Säumigen zur Arbeit aufrufend, bald mit Barschheit, bald mit Spott die Unbotmäßigen maßregelnd, dabei aber doch gutmütig und seiner Truppe seine Pläne, seine litterarischen Entwürfe, den Grund seines Berhaltens den

Feinden gegenüber erklärend.

Aber so interessant für uns das Bild von Molières Truppe auch ift, für die Zeitgenossen war die Satire von Molières Feinden bei weitem die Hauptsache. Er macht sich luftig über die Schauspieler des Hôtel de Bourgogne, die, statt mit Natürlichkeit, mit Emphase ihre Rollen vorstragen, und weiß so gut die einzelnen nachzuahmen, daß seine Schauspieler sie einen nach dem anderen erkennen; dabei spottet er auch hier über die Marquis, die "fomische Person" der neueren Komödie, wie er sie nennt; er schildert fie, wie sie geziert reden und sich gebärden, ein Liedchen vor sich herträllern, ihre Perücke kämmen und sich überall breit machen. Freilich verwahrt er sich gegen den Vorwurf, bestimmte Personen im Auge zu haben. Nichtsdestoweniger satirisiert er aber Boursault, den Versasser des "Portrait du Peintre", äußerst scharf. Er thut so, als ob er den Namen dieses unbedeutenden Menschen, welcher sich nur durch die anderen habe vorschieben lassen, um Ruhm zu ernten, nicht einmal genau kenne, und behandelt ihn mit

souveränster Verachtung. Diese ganze Kabale erkläre sich, meint er, nur durch den Neid, den seine Feinde auf ihn hätten, weil seine Stücke mehr gesielen als die ihrigen, und sie in ihren Einnahmen geschädigt würden. Wozu sich über solche Gegner ereisern? Sie verdienten es nicht!

Von solchen satirischen Ausfällen fortwährend unterbrochen; geht die Probe des Stückes im Stück, das selbst auch eine Satire ist, nur langsam vorwärts. Dazu wird der arme Direktor von heranstürmenden Leuten immer wieder gedrängt. Wie soll es mit der Aufführung werden? Seine Schauspieler verlieren den Kopf; er selbst ist wütend, in Verzweislung. Da hilft ihm der König selbst großherzig aus der Not! Er hat die Verlegenheit ersahren, in der er sich befindet, und bittet um die Aufführung irgend eines anderen schon einstudierten Stückes. So endet denn das Lustspiel wieder mit einem seinen und diskreten Lobe des Königs.

Durch eine solche Antwort konnte Molière seine Feinde nur noch mehr erbittern. Sie waren wütend und gingen zu persönlichen Angriffen über. In seiner "Rache der Marquis" (Vengeance des Marquis) verhöhnte Donneau de Visé in persider Weise den Dichter wegen seines häusslichen Mißgeschicks. Es scheint also schon damals Armandes Roketterie zu bösartigem Gerede Anlaß gegeben zu haben. Dazu warf er ihm vor, sein Stück untergrabe die Achtung vor dem Adel, der Kirche und der Moral; er sei selbst nur ein Plagiator, der dasselbe Thema unablässig variiere; im geheimen arbeite er lange an Komödien, die er dann plöplich als Stegreisdichtungen auf die Bühne bringe, um sich so mehr bewundern zu lassen. Wenn man ein Stück von ihm auf der Bühne sehe, müsse man immer sürchten, da er bereits die zehn Gebote verhöhnt habe, er werde auch die sieben Todsünden lächerlich machen. Aber nicht

bloß die Frommen stachelte de Bisé gegen ihn auf. Auch ben König suchte er auf seine Seite zu ziehen. Es sei thöricht von Molière, meinte er in einem anderen Pamphlet, nicht einzusehen, daß er durch seine fortwährende Verspottung des Adels auch den Monarchen selbst angreife; verunglimpfte er doch die Personen, die ihn stets begleiteten, mit denen er sich unterhalte und welche die Stütze des Thrones seien. Wie könne er mit solcher Verachtung diejenigen behandeln, die fo häufig und fo großherzig ihr Leben für den Ruhm bes Fürsten aufs Spiel gesetzt hatten? - Übrigens scheinen die Adligen nicht alle Molières Satiren mit Gleichmut ertragen zu haben. Wenn wir einer Erzählung Glauben schenken dürfen, welche von Molières Feinden damals viel herumgetragen wurde, hätte ein vornehmer Berr, der sich in dem Marquis zu erkennen glaubte, welcher sich in der "Kritif" über die Crèmetorte luftig machte, den Dichter einmal, als er sich zum Grußen vor ihm verbeugte, an ber Perücke erfaßt und ihm fo heftig das Geficht gegen die Knöpfe seines Rockes gestoßen, daß er blutete.

Auch die rivalisierenden Schauspieler des Hotel de Bourgogne ließen es an einer fräftigen Replik nicht fehlen. Der Sohn des Schauspielers Montfleury nahm die Rache des Theaters auf sich und schrieb auch eine sogenannte Stegreisdichtung, das "Impromptu de l'Hôtel de Condé'. Von allen Pamphleten, die gegen Molière geschleudert wurden, ist dies wohl das gelungenste. Sine gewisse Kunst der Romposition läßt sich an ihm nicht leugnen. Sinerseits nimmt der Pamphletist die Partei der anderen damaligen Dichter, preist Duinault, Boursault und namentlich Corneille. Es bestand damals zwischen Mossère und dem großen Tragiser mehr als eine vorübergehende Verstimmung. Corneille war erbittert über die großen Ersolge der Romödie, welche das Trauerspiel in Schatten zu stellen drohe. Namentlich

wird aber sein Bruder Thomas gegen Mosière geheth haben. So verstehen wir, daß der Dichter es sich nicht versagte, hie und da den beiden Brüdern etwas anzuhängen. So schloß er eine Scene der "Frauenschule", II. 5. 1., mit den im Munde Arnosphes sich lächerlich ausnehmenden Worten des Sertorius: "C'est assez, je suis maître, je parle, obéissez!" und machte sich über einen Bauern lustig, der sich, gerade wie Thomas Corneille, den pomphasten Namen eines M. de l'Isle beilegte. Am schärfsten war aber der Angriff, den er in der "Kritif der Frauenschule" gegen die Tragödie richtete, jene Dichtungsart, die groß thue und sich aufblase und die weit weniger Talent ersordere als die Komödie. Es war natürlich, daß die Schauspieler des Theaters, welches die Spezialität der Tragödie hatte, die Bartei des großen Trauerspieldichters nahm.

Aber Montfleury griff auch Molière selbst an. Da sich dieser über die gespreizte und emphatische Vortragsart des Hôtel lustig gemacht, siel er über seine Art her, tragische Rollen zu geben. Er zeichnete ihn, wie er mit gefrümmten Beinen, vorgestreckter Schulter, seine Perücke mit Lorbeer belastet, wie wenn sie ein Mainzer Schinken wäre, auf die Bühne komme und dann, das Haupt nach hinten neigend, verstörten Blick, nach jedem Verse durch eine Art Schluchzen oder Glucksen unterbrochen, seine Rolle hersage. Molières Zeitgenossen haben keine Gelegenheit vorübergehen lassen, sich über seine Schwäche in tragischen

Rollen aufzuhalten.

Noch gehässiger war aber folgendes Vorgehen Montsteurys. Er reichte dem König ein Gesuch ein, in welchem er hinterlistig die Aufmerksamkeit des Monarchen auf des Dichters "skandasöse" She lenkte. Zwar klagte er ihn nicht geradezu der Unzucht an, aber er ließ seine Meinung durchblicken, wenn er sagte, es sei ein Standal, daß Molière

die Tochter der Frau, die früher seine Geliebte gewesen, geheiratet habe. Wäre Armande wirklich die Tochter Made-leines gewesen, so hätte ihn diese Anklage schwer belasten müssen. Der beste Beweis aber, daß es sich nur um eine leere Verleumdung handelte, ist wohl im Verhalten Ludwigs XIV. zu sehen. Hätte er den geringsten Zweisel gehabt, so würde er nicht zwei Monate nachher, als am 19. Januar 1664 dem Dichter ein Sohn geboren wurde, mit der Herzogin von Orleans beim Dichter Pathenstelle angenommen haben. Molières Sohn wurde Louis getauft, gewiß die beste Antwort, die Molière seinen Widersachern geben konnte.

Wenn er an dem König einen mächtigen Beschützer hatte, so sehlte es auch nicht an einigen Litteraten, die ihm in diesem denkwürdigen Streite zur Seite standen. Boiseau haben wir bereits erwähnt. In seinem Panegyrifus der "Trauenschule" vom 30. November 1663 ist Nobinet zwar nur ein ziemlich sauer Berteidiger. Dagegen nimmt Chevalier in seinen "Amours de Calotin" offen seine Partei und sucht die Frauenschule im Gegensatzur Ansicht von Molières Feinden als Lieblingsstück der vornehmen Welt hinzustellen. Aus den Marquis macht er sogar begeisterte Bewunderer des Dichters. Sebenso läßt Lacroix in seinem "komischen Krieg oder Verteidigung der Frauenschule" (Guerre comique ou la désense de l'Ecole des semmes) vom Ende des Winters 1664 durch den Mund Apollos, vor dessen Kichterstuhl die Feinde der Frauenschule nochmals die bekannten Scheingründe vorbringen, das Recht der guten Sache verkünden.

Die um die Frauenschule entbrannten Streitigkeiten scheinen Molière und den König näher gebracht zu haben. Der Komiker war dem Monarchen für seine Vergnügungen unentbehrlich geworden; ein Mann, der so schnell arbeitete,

war vorzüglich geeignet, zur Verschönerung der königlichen Feste beizutragen. So veranlaßte ihn denn Ludwig XIV. bereits im Januar 1664, eine Ballettkomödie zu verfaffen, in der er selbst als Tänzer auftreten wollte. Der König hatte eine große Vorliebe für Ballettkomödien. Und es war von Molière ein glücklicher Griff gewesen, als er in ben "Läftigen' zum erstenmal die Romodie mit dem Ballett verband. Natürlich darf man sich das damalige Ballett nicht so vorstellen, wie das heutige. Es war ein gemessener, sehr würdiger, dem Menuett ähnlicher Tanz. Schnell hatte Molière ein neues Lustspiel fertig, diesmal eine richtige Poffe, die , Erzwungene Heirat' (le mariage forcé). Ein Sganarelle spielt darin die Hauptrolle; auch dieser ber Typus des eingebildeten, großsprecherischen, aber eigent= lich feigen, spießbürgerlichen Thoren. Obgleich er schon über die Fünfziger hinaus ist, hat er sich in den Kopf gesett ein junges, pubsüchtiges und tokettes Frauenzimmer zu ehelichen. Er ift zunächst Feuer und Flamme für diese Heirat und will die Einwände, die ihm sein Freund Geronimo wegen seines Alters macht, nicht hören. Als er aber merkt, daß Dorimene, so heißt die Schöne, ihn eigentlich nur haben will, um reich und frei zu sein, wird er von dem die Sganarelles gewöhnlich plagenden Zweifel befallen, ob er von seiner fünftigen Frau nicht könnte betrogen werden. Gewißheit hofft er von einem Philosophen zu erhalten. Aber ber alte Schwätzer, an ben er sich wendet, hat nur Quisquilien im Kopfe und läßt ihn nicht zu Worte kommen. Da wendet er sich an einen anderen. Dieser gehört aber einer Schule an, die nie etwas als gewiß hinstellt, und er antwortet ihm nur ausweichend. Ebenso unbestimmt ist die Antwort einiger Agypterinnen, die er in seiner Berzweiflung befragt hat. Da wird ihm sein fünftiges trauriges Los von Dorimene selbst enthüllt;

er ertappt sie im Gespräch mit ihrem Berehrer und hört zufällig aus ihrem Munde, daß sie auf seinen baldigen Tod die stärksten Hoffnungen setzt. Nunmehr ist sein Entsichluß gefaßt. Er bittet den Bater um Zurücknahme seines Bersprechens. Alcantor will aber nichts davon hören; er läßt ihn durch seinen Sohn fordern und, als der Feigling nicht zur Wasse greisen will, derart durchprügeln, daß er

auf die Che eingeht.

Die verschiedensten Motive liegen dem Stücke zu Grunde. Rabelais Panurge, der gerne heiraten möchte, sich sogar sein künftiges Familienglück schon in hellen Farben vorstellt, aber zuerst gern die Gewißheit hätte, daß er nicht betrogen werde, der sich auch an einen Philosophen wendet, welcher nur ausweichend antwortet, hat einige Züge geliefert. Der erfte Philosoph ist noch gang der Doktor der italienischen Stegreifkomödie, mit seiner entsetlichen Schwathaftigkeit und Quisquisienkrämerei. Die Komik beruht sehr häufig nur auf technischen Kniffen, die Molière namentlich in seinen schnell entworsenen Possen immer wieder zu ver-wenden weiß, Kniffe, die er vielleicht auch der italienischen Stegreifsomödie abgelauscht hatte. Derartige Bühnenspiele sind es, wenn er den Philosophen schwazend weggehen, schwaßend wiederkommen, sich wieder von neuem schwaßend abwenden und schwagend die Bühne endlich verlaffen läßt; oder wenn er Personen im Gespräche so in Eiser geraten läßt, daß sie die Ankunft anderer gar nicht merken; oder wenn er auf die längeren Reden einer Person immer mit einem kurzen schlagenden Worte erwidern oder die Worte wiederholen läßt, die der Vorredner gebraucht hat. Ein technischer Kniff ist es offenbar auch, wenn Alcantor den Sganarelle durchaus nicht verstehen will und auf alles, was er vorbringt, nicht hört oder für alles, was er ihm fagt, eine Entschuldigung findet; ober wenn Alcidas, ber

bem Sganarelle die Gurgel abschneiden oder ihm fürchtersliche Prügel verabreichen will, sich eines besonders sanften Tones besleißigt. Molière wird gewiß bei seiner großen Bühnengewandtheit eine Menge solcher Kniffe und Griffe stets bereit gehabt haben. Bar er gezwungen, schnell zu arbeiten, so nahm er zu diesen Mitteln seine Zuslucht, deren unsehlbare Wirkung auß Publikum ihm genügend bekannt war.

In diesem Stücke hatte Molières Frau nicht spielen können, da sie kurz vorher ihres ersten Kindes genesen war. Dafür sollte sie aber im Frühling desselben Jahres Gelegensheit haben, sich in einer besonders glanzvollen, für sie vor= züglich geeigneten Rolle dem Hofe zu zeigen. Ludwig XIV., der ja damals noch sehr jung war, hatte eine ausgesprochene Vorliebe für prunkhafte Feste. So ließ er im Mai des Jahres 1664 neun Tage hindurch in Versailles ein gerade= zu feenhaftes Fest veranstalten, das, wie jedermann am Hofe wußte, seiner Geliebten MIIe. de La Vallière galt. Mehr als sechshundert Personen fanden sich zusammen; die Truppe Molières war berufen, eine der Hauptrollen dabei zu spielen. In dem prachtvollen Festzuge, der am ersten Tage die höchste Bewunderung erregte, und an dem der König selbst auf einem reich gezäumten Rosse in silberner griechischer Ruftung mit seinen Großen teilnahm, erschienen die hervorragenoften von Molières Schauspielern im Wagen Apollos — der Gott selbst wurde durch den ersten Liebshaber La Grange, die verschiedenen Zeitalter durch Armande, die De Brie, durch Du Croisy und Hubert dargestellt und trugen Berse zu Ehren der Königin vor. Mue. Du Parc folgte auf einem feurigen Pferde einhersprengend als Frühling; den Sommer stellte ihr Mann auf einem Elephanten sitzend dar, während La Thorillere als Herbst auf einem Kameel und Bejart als Winter auf einem

Bären reitend das Bild der Jahreszeiten vervollständigten. Molière selbst mußte sich dazu hergeben, auf einem kleinen, von Bäumen beschatteten Berge ben Ban darzustellen. Aber damit war die Aufgabe von Molières Truppe noch nicht erschöpft. An einem ber folgenden Tage erschien die Du Barc als Zauberin Alcine auf dem Rücken eines ungeheuern Seeungetums, während Armande und die De Brie, als Rymphen auf dem Kücken großer Walfische sitzend, sie begleiteten. Die Idee des Festspiels betraf die Episode Aleinas und Ruggieros in Ariosts Orlando Furioso. Die Verse, welche die Schauspielerinnen vortrugen, galten angeblich dem Lobe der Königin Mutter. Feder= mann wußte aber, daß eigentlich Mue. de La Ballière gemeint war. Und alles, was die Phantasie erträumen fann, um ein Fest so zauberhaft als möglich zu gestalten, war hier zur Wirklichkeit geworden: nach dem Festzuge ein Festgelage, an dem der Hof in herrlichen Kostümen teilnahm; zauberhafte Inseln, feenhaft beleuchtet, auf schimmernden Seen schwimmend, Zauberpaläste mit ihren Türmen und Zinnen, von Riesen, Zwergen und Negern bewacht, Berge mit Grotten und Felsen, mit Seeungesheuern, Nymphen und Najaden, ein großartiges Feuerswerk mit Blitz und Donnerschlag, das den Palast Alcinas in Asche verwandelte; eine Überraschung folgte der anderen. Und dabei durfte die Komödie natürlich nicht fehlen. Die "Lästigen" und die "Erzwungene Heirat" mit ihren glänzen= ben Balletts erregten nochmals die Bewunderung des Hofes. Aber auch Neuheiten wurden aufgeführt. Molière hatte Moretos El desden con el desden, jenes Stück, das bei uns in Deutschland noch heutzutage als Donna Diana bestannt ift, umgearbeitet und als "Prinzessin von Elis" ins Altertum zurückversett. So eilig hatte er arbeiten muffen, daß er nur etwas über den ersten Aft in Berse brachte,

das übrige in Prosa ließ. Seine Frau selbst trat in der Titelrolle auf und soll die stolze und spröde Prinzessin, welche ihr Vergnügen darin findet, ihre Liebhaber graussam zu ihren Füßen schmachten zu lassen, geradezu entszückend gegeben haben. Vöse Jungen wußten später zu erzählen, daß diese glänzenden Feste, an denen die Höfelinge natürlich die Schauspielerinnen umschwärmten, auf Armandes Koketterie einen so berauschenden Eindruck machten, daß sie sich vergaß; Beweise liegen aber nicht vor.

So sehr Molières Truppe durch diese prachtwollen Beranstaltungen auch in Anspruch genommen war, sie fand doch daneben Zeit — sogar für dieses Fest — ein Stück einzuüben, das uns in dieser Umgebung merkwürdig anmutet. Noch am vorletten Tage des Festes, am 12. Mai, wurde der "Tartuffe" aufgeführt. Freilich war es noch nicht der "Tartuffe", wie er uns heutzutage vorliegt. Das Stück bestand nur aus drei Aften; ob es noch nicht voll= endet worden, weil Molière sonst zu sehr beschäftigt war, oder ob er zunächst nur die Wirkung der drei ersten Alte auf den König und Hof erproben wollte, ehe er an die Ausarbeitung der anderen herantrat, wissen wir nicht. Jedenfalls war diese erste Fassung wesentlich schärfer als die späteren. Tartuffe trat im geistlichen oder halbgeist= lichen Gewande auf; ob das Heiratsprojekt mit der Tochter des Hauses infolgedessen wegfiel, ist wahrscheinlich, doch nicht zu erweisen. Wie dem auch sei, der Grundgedanke des Stückes war damals derselbe wie heute noch. Und dieser Grundgedanke, Bloßstellung der Heuchelei, ift aus der damaligen Stimmung des Dichters heraus zu ver= ftehen. ,Tartuffe' verdankt seine Entstehung bem um die Frauenschule' entbrannten Kampfe.

Den Marquis, ben Preciofen, den Rivalen auf der

Bühne hatte der Dichter geantwortet. Aber seine gefähr= lichsten Gegner, die Frömmler, welche an der sogenannten Predigt Arnolphes und seinen Cheftandsmaximen ein Argernis gefunden und den Dichter als Feind der Religion gebrandmarkt hatten, sie, die überhaupt im Theater eine gottlose Sinrichtung erblickten, hatte er in seinen beiden Antworten noch nicht gebührend berücksichtigt. Auf sie hatte er schon von früher her einen besondern Haß. Schon in der Proving, als der Fürst von Conti, sein früherer Beschützer, sich durch den Einfluß ihm nahestehender Geist= lichen hatte bekehren lassen, seine Komödianten zu ver= stoßen, hatte er die für die Freiheit der Bühne fo sehr gefährliche Macht der Frömmelei verabscheuen gelernt. Es ist sehr wohl möglich, daß Conti durchaus aufrichtig war; nichtsdestoweniger wird Molière nicht an diese Aufrichtigfeit geglaubt haben. Er wird überhaupt ein gewisses Mißtrauen der Kirche gegenüber nicht haben überwinden können. Sein Beruf läßt uns das wohl verstehen. Als Schauspieler galt er nach den damaligen Gepflogenheiten der Kirche dem Klerus als ein Verdammter, dem man kein chriftliches Begräbnis gegönnt hatte, wenn er nicht feinem Beruf entsagt hatte. Diese Berachtung feines Standes, an bem er mit ganzer Seele hing, wird er wie eine beleidigende Ungerechtigkeit empfunden haben. Er wird fich gefragt haben, ob denn die Schauspieler wirklich moralisch verwerflicher waren, als so manche, die Gottes Wort stets im Munde führten, pharisäerhaft auftraten und sich für die einzig Frommen hielten. Es fehlte damals nicht an folchen, die unter dem Deckmantel der Religion die schändlichsten Laster bargen. Gerade ein Schauspieler, der sich durch die pharisäerhafte Ausschließlichkeit und den Fanatismus der Kirche fortgesetzt bedroht sah, mußte ein besonders scharfes Muge dafür haben. Den inneren Trieb, ihnen zu Leibe

zu gehen, hatte Molière gewiß schon lange. Den äußeren Anlaß gab die Fehde der "Frauenschule". Und er wagte den Wurf. Es war eine kühne That, denn die Partei der Frömmler war mächtig und rücksichtslos. Doch darf man fie auch nicht überschätzen. Molière wußte genau, daß er bei einem Angriff auf die Frömmler den König auf seiner Seite haben würde. Der Ludwig XIV. der sechziger Jahre ist nicht mit dem bigotten Verfolger der Protestanten der achtziger zu verwechseln. Nicht M<sup>me.</sup> de Maintenon war jest seine Geliebte, sondern die La Ballière, und gerade Die Frommen am Hofe, seine Mutter Anna von Bfter= reich an der Spite, sahen dieses sein weltliches Treiben sehr ungern und ersparten ihm die Vorwürfe nicht. Dem Könige war aber das Tadeln und Predigen diefer Kreise fehr zuwider: er wollte in seinem Bergnugen nicht geftort werden. Molière mußte das wissen und mochte sich denken, daß es dem Könige nicht mißfallen würde, wenn die Frömmler sich über seine Komödie ärgerten. Mußte es ihm doch gerade an diesem Feste, das er zu Ehren seiner Gesiebten gab, eine geheime Schadenfreude bereiten, die Satire der Menschen zu erblicken, die stets die Frommen spielen, aber dennoch den Reizen der Sinnlichkeit erliegen.

Die Fabel seines Stückes erfand Molière nicht selbst. Wiederum waren es seine Freunde, die Italiener, welche sie ihm lieserten. Es gab eine Stegreistomödie, welche unter dem Titel "Der Pedant" die Geschichte eines im Hause Pantalones wohnenden, bei dem Hausherrn in außerordentslicher Gunst stehenden trockenen Schulmeisters behandelte, der seine Ausnahmestellung benutzt, um sich der Frauseines Gönners als Gesiebten anzubieten. Er weiß, daß sie ihren Mann nicht liebt und daß sie mit dem Capitano ein Verhältnis angesangen. Wie viel klüger wäre es doch von ihr, einen Mann zu sieben, der in ihrem Hause wohne.

So würde jeder Skandal vermieden. Jabella verrät dieses Anerbieten ihrem Manne, und um ihn, der nicht an die Schurkerei seines Freundes glauben will, zu überzeugen, lockt sie den Pedant in eine Falle; sie thut, als ob ihr Mann verreise, giebt ihm ein Stelldichein und läßt sich von ihrem Gatten und allen Hausdewohnern im kritischsten Augenblicke überraschen. So ist der Pedant entlarvt und erleidet die gebührende Strafe.

Der äußere Gang der Handlung des "Tartuffe" ift bem dieser Stegreifkomödie sehr ähnlich. Wir befinden uns aber in einem ganz anderen Milieu. In Paris, im Hause eines reichen, selbst dem König bekannten, aufrichtig frommen Mannes Orgon spielt das Stück. In der Rirche ift Orgon gar oft ein Mann durch seine außerordentliche Frömmigkeit aufgefallen. Er kniete ihm alltäglich gegen= über und betete so inbrunftig, mit soviel Seufzern, daß aller Augen sich auf ihn wandten; er bot ihm an der Kirchenthüre das Weihwasser an, und von den Gaben, die er von ihm empfing, schenkte er jedesmal den Armen die Hälfte. Dieses fromme Gebaren hat auf den guten Orgon so großen Eindruck gemacht, daß er ihn bestimmt, bei ihm Wohnung zu nehmen. Außerlich spielt Tartuffe, so heißt der Mann, auch weiterhin den Frommen; er trägt ein Bußkleid und kasteit sich; er klagt sich bei ber kleinsten Sünde sofort bes größten Berbrechens an. So thut er, als ob es ihm schrecklich wäre, einmal beim Beten einen Floh getötet zu haben. Und damit nicht zusrieden felbst fromm zu sein, will er das ganze Haus nach seinem Muster bekehren. Er tritt als strenger Sittenrichter auf; Put und Tand sind ihm gleich Verbrechen; seiner Gunst beim Hausherrn ist er so sicher, daß er sich als Herr des ganzen Hauses aufspielt. Dabei verachtet er aber für sich Die irdischen Güter feineswegs. Er ift mit dem größten

Appetit; der gute Wein seines Gönners behagt ihm wohl; er schlaf bes Gerechten und liebäugelt mit des Hausherrn Frau. Die meisten im Haus, Elmire, Orgons Frau, sein Sohn und seine Tochter aus erster Ehe, sein Schwager, seine Magd haben längst Tartuffes wahres Wesen erkannt. Nur Orgon und seine Mutter, Dame Pernelle, sind in den Gottesmann wie vernarrt; Orgon will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben und besteht auf diese Heirat, tropdem er um ihre Liebe zu einem gewiffen Balère weiß, den er felbst früher als Schwieger= sohn im Auge gehabt; er will es thun, obwohl sich die ganze Familie nachdrücklich dagegen wehrt. Tartuffe freilich liegt noch anderes mehr am Herzen. Für seines Gönners Frau glüht er in sündiger Leidenschaft und sie wird sein Verderben. Organs Sohn Damis belauscht ein Gespräch, in dem er Elmire in zudringlicher Beise zusett. Emport erzählt er alles seinem Bater. Aber ber Gottesmann weiß wohl, wie er den Orgon zu nehmen hat; er spielt ben Zerknirschten; er klagt sich noch viel schlimmerer Berbrechen an: er bittet sogar, man möge ihn aus dem Hause jagen; stieße ihm auch die größte Schande zu, so genügt sie nicht, alle seine Frevel auszumerzen. Es ist dies ein seiner Charakterzug, den Molière einer Novelle Scarrons "Die Heuchler" entlehnt hat. Durch diese schlaue Haltung vermag er recht schnell Orgon, der anfangs an ihn gezweifelt, seiner Unschuld zu überzeugen; er hat ihn sogar durch seine Scheinheiligkeit bald so umgarnt, daß der Thor seinen Sohn, weil er den unschuldig Angeklagten nicht um Berszeihung bittet, mit Schimpf und Schande aus dem Hause jagt, verflucht und enterbt. Erst recht will er jetzt dem Tartuffe seine Tochter geben, und zwar sofort; und um seinem ganzen Sause zu zeigen, daß er der Berr ift, set er ihn zu seinem Erben rechtsverbindlich ein und schenkt

ihm sein ganzes Vermögen. Aber die andere Partei im Hause streckt die Wassen nicht. Orgon müssen die Augen geöffnet werden. Sonst ist Mariannes Unglück besiegelt. Wie schwer es ihr auch fällt, entschließt sich Elmire ihren Mann von Tartusses betrügerischen Absichten dadurch zu überzeugen, daß sie ihm ein Stelldichein giebt, dem ihr Mann, unter dem Tisch versteckt, undemerkt beiwohnen soll. Als Tartusse sich zuerst etwas mißtrauisch zeigt, thut sie, als ob sie auf seine Wünsche eingehen wolle, und wiegt ihn hadurch in Sicherheit. Der Schurke glaubt sein Ziel mit Händen zu greisen, und als Elmire ihn frägt, ob er denn gar nicht fürchte, den Himmel, dessen Gebote er stets im Munde führe, zu beleidigen, antwortet er mit den berühmten Worten:

"Der himmel zwar verbietet mancherlei, Doch man versteht sich mit ihm abzufinden. Das eben ift die Kunst, die wir uns schufen, Je nach Bedarf zu behnen das Gewissen, Und, ließ die handlung Lauterkeit vermissen, Uns auf den guten Willen zu berufen."

Drum möge sie ja keine Strupel mehr haben. Alles werde geheim bleiben und sei schon aus dem Grunde keine Sünde mehr. Aber im Augenblick, als Tartusse mit offenen Armen auf Elmire zueilt, zeigt sich Orgon. Jetzt ist er überzeugt. Der Schurke muß mit Schimps und Schande aus dem Haus heraus. Aber mit all seiner Energie ist es jetzt zu spät. Laut der ihm gemachten Schenkung ist Tartusse der Herr des Hauses. Er ist es, der seine Rechte jetzt geltend macht. Allen Ernstes will er seinen Gönner auf die Straße setzen; ja, er thut noch mehr: eines politischen Verbrechens, um das er allein gewußt, zeigt er ihn an und läßt seine Verhaftung ans ordnen. Das Stück droht als Tragödie zu enden. Doch des Königs Auge wacht. In seiner Allwisseneit hat er

Tartuffes schändliches Gebaren erkannt; es ist das eines gemeinen Schwindlers, der sich unter falschem Namen versteckte, und er ist es, der ins Gefängnis wandern muß.

In diesem Stück ift es wiederum nicht die Intrigue, die uns interessiert, sondern die Charafterzeichnung und die Satire. Hier ift auch Molière originell. Wenn er auch einige Züge des Heuchlers schon bei anderen Litte= raten ausgedrückt vorfand — auf den einen machten wir schon oben aufmerksam, und auch den Namen Tartuffe wird er gewiß dem Scarronschen Heuchler Montufar nach= gebildet haben - fo ift die Schöpfung der Geftalt Tartuffes doch sein ureigenstes Werk. Der schmutzige Bedant, ber in seiner lüfternen Sinnlichkeit nach seines Gönners Gattin schielt, und der stereotype Parafit der alten Komödie, der es sich auf Rosten der anderen wohl ergehen läßt, sie haben sich zu der Geftalt eines abgefeimten Heuchlers ver= schmolzen, der die Religion als das bequemfte Mittel er= kannt hat, um die Erfüllung seiner egoistischen Wünsche zu erreichen. Und wie schlau benimmt er sich dabei! Er kennt seine Leute genau. Er hat in Orgon einen über die Magen leichtgläubigen Menschen erkannt, dem die äußeren Grimaffen der Frommigkeit sofort Sand in die Augen streuen konnen. Go spielt er benn den Frommen, um in sein Haus aufgenommen zu werden. Aber seine angeborene Sinnlichteit und Herrschsucht sind fein Ber= berben. So fromme Worte er im Munde führt, so fehr er den Keuschen und Asketen spielt, seine gemeine Natur straft dieses sein Gebaren Lügen und läßt ihn die Gebote der Klugheit und Vorsicht vergessen. Das erste Mal rettet ihn noch seine Schlauheit und Kenntnis von Orgons Charafter. Das zweite Mal gerät er aber in die Falle, die ihm Elmire gelegt. Da bricht sein gewaltthätiges Temperament durch. Er zeigt sich in seiner wahren Ge=

stalt, als rober Schuft. Auch Orgon und Elmire sind aus ben schattenhaften Typen der Stegreiffomodie gu lebenswahren Charafteren geworden. Der typische Bantalone wird zum schwachen und leichtgläubigen, von einem Extrem zum anderen schwankenden Sittopf Drgon. recht gewöhnliche Fabelle wird zu Orgons noch jugend= licher, für But und Hoffart nicht unempfänglichen, auch mit einer gewissen Roketterie spielenden, aber im Grunde sehr verständigen und durchaus ehrbaren Frau Elmire. Ebenso lebensvoll find die anderen Bersonen des Stückes, ber leidenschaftliche und hitzige Damis, der am liebsten den Tartuffe durch Brügel aus dem Hause herausjagen würde; die schüchterne und herzensgute Marianne, die dem Ent= schluß ihres Vaters gegenüber nur mit Thränen zu ant= worten vermag; ihr leicht empfindlicher und reizbarer, aber durchaus rechtschaffener und, wenn es sein muß, zu fühner That entschlossener Geliebter Balère; Dorine, die in alle Geheimnisse des Hauses eingeweihte, treue, aber vorlaute und wikige Bofe, welche jedem ihre Meinung rundweg ins Gesicht fagt; Cleante, des Orgon vernünftiger und maßvoller Schwager, der vor jeder Übertreibung ebenso sanft als bestimmt zu warnen versteht. Und dagegen die auf= brausende und herrschsüchtige Madame Pernelle, die Mutter Orgons, ein Seitenstück zur Ragonde in Sorels Polyandre, welche von Tartuffes Unsehlbarkeit so eingenommen ist, daß sie sich lieber mit dem ganzen Sause überwirft, als daß sie nur irgend einen Fehler an ihm zugeben würde; fogar Loyal, der demütig thuende, aber im Grunde brutale Gerichtsvollzieher, den Tartuffe zum Zwangsvollstrecker ausgewählt hat, fie find alle bis ins einzelnste ausgearbeitete. fein nüancierte, lebendige Geftalten.

Gegen wen richtet sich nun die Satire des Stückes? Die Frömmler behaupteten sofort, nach der ersten Vor= stellung, daß das Lustspiel sich gegen die Religion richte, und veranlaßten deshalb den König, die Aufführung des Stückes vor dem Pariser Publikum zu verbieten. Ist diese Ansklage wirklich ernst zu nehmen? Wird das religiöse Gesfühl verletzt? Bis heutzutage sind die Ansichten darüber sehr verschieden.

Die fromme Partei am Hofe, der sich die Pariser Geistlichkeit sosort anschloß, behauptete, daß man die religiöse Heuchelei nicht angreisen könne, ohne die Religion selbst zu verletzen, denn der religiöse Heuchler gebrauche dieselbe Sprache wie der wirklich Religiöse. Auch sei es nicht Sache bes Theaters, sich über religiöse Dinge zu äußern. Dieselben Bedenken werden auch noch heutzutage vielfach geltend gemacht. Wollte man der Kunst verbieten, die geltend gemacht. Wollte man der Kunst verdieten, die religiöse Heuchelei zu verspotten, so würde man ihr, glauben wir, überhaupt verdieten, die Heuchelei als solche zu brandmarken. Denn der Heucheler wird stets dieselbe Sprache gebrauchen, als der Ausrichtige; geht doch sein ganzes Streben darauf hinaus, den Auschein eines Ausrichtigen zu erwecken. Sin Streber, der eine falsche politische Gesinnung vorspiegelt, um zu Ehren und Würden zu gelangen, wird sich äußerlich gerade so gebärden wie einer, der innerlich überzeugt ist; denn es kommt ihm gerade darauf an, diesen Ausschein zu erwecken. Sollen sich deshalb gute Patrioten darüber erbosen und der Kunst verdieten, eine solche Satire zu geben? Das würde ebenspiele bedeuten, als der Kunst zu geben? Das würde ebensoviel bedeuten, als der Kunst überhaupt zu verbieten die Heuchelei anzugreisen. Dadurch würde aber eines der schlimmsten Laster der Satire entzogen werden. Nun wird man vielleicht sagen, bei der Religion sei es anders als bei der Politik. Die Religion stehe höher. Aber gerade deshalb, meinen wir, müßte es im Interesse der Religion selbst liegen, der Kunst alle Wassen in die Sand zu geben, um die zu treffen, welche der Religion

schaben, indem sie unter ihrem Deckmantel Schandthaten vollbringen. Wenn sich in diesem Kampfe die Kunft der Religion, die durch Predigten der Heuchelei zu Leibe geht, als Bundesgenossin anschließt, so sollte es ihr nur willfommen sein. Je häufiger und nachhaltiger die religiöse Beuchelei befämpft wird, befto beffer für die Religion felbft. Und der Spott kann da oft viel wirksamer sein als die Mahnung oder Predigt. Natürlich muß der Künstler es so einzurichten verstehen, daß jeder Zuschauer von vorn= herein über den wirklichen Charafter des anscheinend Frommen, der auf der Bühne verspottet wird, im Rlaren ist. Hat das aber Molière etwa nicht gethan? Es mag sein, obgleich es nicht wahrscheinlich ift, daß in den ersten Fassungen der Komödie vielleicht nicht alles ganz flar war, und Tartuffe, schon wegen seines geistlichen oder halb geistlichen Gewandes hie und da von Böswilligen mit einem wirklich Frommen verwechselt werden konnte. In der späteren Fassung ist es aber nicht mehr möglich. Molière hat im Gegenteil die größte Sorgfalt darauf verwendet, daß ja kein Migverständnis aufkomme. zwei ersten Afte, in denen Tartuffe nicht auftritt, bereiten ben Zuschauer durchaus genügend vor. Als er im britten Ufte sich endlich zeigt und mit zum Himmel aufgeschlagenen Augen zu seinem Diener sagt: "Lorenz, das Bußfleid und ben Strick schließ' ein!" ober sich vor bem entblößten Busen Dorines entsetz und ihr ein Taschentuch zuwirft. damit sie das bedecke, was sündige Gedanken wecken könnte. da kann der Zuschauer, der die ersten Akte mit angehört hat, nicht im Zweifel sein. Es ist kein wirklich Frommer, der so spricht, kein Asket, der sich kaskeit, sondern der Mann, der zu seinem Nachtessen, wie Dorine erzählt hat. ein Rebhuhn nach dem anderen nebst Hammelbraten in den Magen wandern läßt, der zum Frühftück eine Flasche

Wein trinkt, der die Frau des Hauses vor zärtlichem Verkehr viel eifersüchtiger behütet als der Ehemann selbst und sie so sehr hofiert, daß sich sogar die Dienstboten darüber aufhalten. Und auch positiv hat Molière jeden Zweifel zerstreut. Aus den Reden Cléantes, der sich doch als der masvollste und am ruhigsten urteilende der ganzen Familie zeigt, geht gleich im ersten Afte zur Genüge flar hervor, daß Tartuffe nicht aufrichtig ist. Mit beredten Worten hat er ihn den Leuten gleichgestellt, "die Mißbrauch treiben, straflos, ohne Scham, mit allen heiligen Geboten, die von Eigennut gebläht die Frömmigkeit erniedern zum Gewerbe, mit falschem Augenaufschlag und Gebet ein Amt erschleichen und ein fettes Erbe," den Leuten, "die den Himmelsweg da droben als Weg zu irdischem Genuß gewählt und jeden Tag von Demut gang beseelt Enthalt= samkeit bei vollen Schüsseln loben, die fromm im Arm des Lasters ruhen, rachsüchtig, treulos, heftig, voll von Känken." Klar und deutlich hat Cléante in seiner Rede auf den Unterschied zwischen den wirklich Religiösen hin= gewiesen, die nicht alles bekritteln, was man thut, und nicht durch Worte, sondern durch Thaten die Sünder beschämen, und den erbarmlichen Heuchlern, welche die Religion nur als Deckmantel ihrer Leidenschaften gebrauchen. Wer das mit angehört und aufrichtig ist, kann nimmermehr glauben, daß Molière die Religion angreift. Das Gebaren Tartuffes in den drei weiteren Aufzügen kann jeden, der sehen will, in diesem Urteil nur bestätigen.

Es hat auch nicht an solchen gefehlt — sogar heutzutage —, die behaupten, Molière habe in seinem Stücke die eine oder andere religiöse Partei angegriffen. Nach den einen hätte er die Jansenisten, nach den anderen ihre Feinde, die Jesuiten im Auge gehabt. Daß Molière von Haus aus nicht viel übrig haben konnte für die strenge,

asketische, auf Ertötung bes Fleisches hinarbeitende, bas Theater verdammende Richtung der Arnaud und Ricole, welcher sich übrigens auch gerade sein Feind, der Fürst von Conti angeschlossen hatte, wird uns nicht wunder nehmen. In der That finden sich in Tartuffes Wesen einige, an die Jansenisten erinnernde Züge. Wenn er gegen Kleiderpracht und äußeren Tand eifert, eine kleinliche Sittenrichterei zur Schau trägt, sich äußerlich bis zur Übertreibung prüde zeigt, sich kafteit, den Namen Gottes stetz im Munde führt, so sind das Eigenheiten, die — aufrichtig gemeint — bei den Jansenisten zu finden waren. Die Zeitgenoffen wußten fogar zur Jansenistenpartei ge= hörende Persönlichkeiten zu nennen, die Molière im Auge gehabt hatte, Perfonlichkeiten geiftlichen Standes, die fich gegen Damen ähnliches erlaubt hätten, wie Tartuffe ber Elmire gegenüber. Es ist nicht unmöglich, daß Molière den einen oder anderen Zug auf die Jansenistenpartei gemünzt habe, daß er auch hie und da an bestimmte Persönlichkeiten gedacht habe; aber deshalb zu behaupten, daß seine Komödie ein Tendenzstück sei, welches etwa im Auftrage des Königs gerade die Jansenisten befämpft habe, geht viel zu weit. Wenn Tartuffe in seinem Wesen einiges Fansenistische hat, so hat er anderseits ganz entschieden auch einige jesuitische Eigenschaften. Wir haben schon oben die Verse angeführt, in denen Tartuffe in der berühmten Scene bes 4. Aftes, um Elmire zu verführen, die lare Escobar-Moral anpreift, nach der man das Schlechte einer Handlung durch die Reinheit des verfolgten Zweckes ent= schuldigen könne. Das sind aber Grundfage, die den Jansenisten verhaßt waren. Waren sie doch die ärgsten Feinde der Jesuiten! Schrieb Molière ein Tendeng= ftuck gegen die Jansenisten, so konnte er seinem Tartuffe solche Worte nicht in den Mund legen. Übrigens hat

gerade ein hervorragender Jesuit, P. Bourdalone, die Komödie aufs heftigste angegriffen. Also konnte dieser Orden doch nicht die Empfindung haben, daß Molière sein Bundesgenosse war. Das Richtigste über die Stellung Molières zu beiden Parteien dürfte doch der Ausspruch Racines in einem seiner Briefe getroffen haben, wenn er bemerkt, man hätte damals den Jansenisten gesagt, daß die Jesuiten in dieser Komödie verspottet würden; die Jesuiten ihrerseits hätten sich geschmeichelt, daß die Jansenisten gemeint seien. Molière wird gewiß nichts dagegen gehabt haben, daß heide Karteien sich gegenseitig parmarken, sie haben, daß beide Parteien sich gegenseitig vorwarfen, sie seien getroffen. Er schrieb nicht eine Tendenzkomödie, welche die eine oder andere Partei bekämpfte. Er brand= markte die Heuchelei, wo er sie fand, denn nichts war ihm verhaßter als die Unwahrheit. Wer sich anders giebt als er ist, wer besser erscheinen will, als die Natur ihn gemacht hat, der ist seinem Spotte undarmherzig versallen. Dieser Grundzug, der Kampf gegen den Schein und die Unnatur, unter welcher Form sie sich verbergen mögen, durchzieht wie ein roter Faden sein ganzes Wirken. Die Preciösen und die Marquis hatte er aus diesen Gründen bisher angegriffen. Die heuchlerischen Frömmler, welcher Partei fie auch angehören mochten, verfolgte er demfelben Ideal, der Wahrheit zu Liebe.

Daß dieses Stück noch viel mehr Aufsehen erregte als die bisher aufgeführten, wird uns nicht wundern. Schon nach fünf Tagen hatten es die Frömmler fertig gebracht, daß es verboten wurde. So wenig Ludwig XIV. sie damals liebte, so sehr sie ihn in seinen Vergnügungen störten, er scheute doch ihre Macht und gab nach. Aber was dem Volke vorenthalten werden mußte, daß konnte der Hof doch genießen. Der König hatte sich nach den Versailleskesten nach Fontainebleau ges

wandt. Dorthin ließ er im Sommer Molières Truppe kommen, und in den letten Tagen des Juli hatte Molière fogar die Befriedigung, fein Stud vor dem Gefandten bes Bapftes, dem Kardinal Chiqi, vorlesen zu dürfen und von ihm billigen zu hören. Aber die Eiferer ließen nicht nach. Ein Briefter, Bierre Roullé, Pfarrer in St. Bartholomaei, schleuberte gegen den gottlosen Dichter ein wutschnaubendes Pamphlet, in welchem er ihn als einen versteckten Freigeift, einen Teufel, der den Jeuertod verdiene, mit grimmigen Worten bezeichnete. Nichtsdestoweniger fuhr Molière fort, vor fürstlichen Personen sein Stück aufzuführen. Nament= lich scheint der Fürst von Condé großes Interesse an der Komödie gehabt und Molière Winke gegeben zu haben, damit er das Stück so einwandfrei als möglich gestalte. Jedenfalls änderte und befferte der Dichter noch lange an seinem Lustspiel. Im November 1664 zählte die Komödie bereits fünf Afte, aber noch ein Jahr darauf scheint Molière auf Condés Veranlassung an dem vierten Atte einige Anderungen vorgenommen zu haben. Der König zeigte ihm dauernd seine Gunft; um ihn für die Angriffe, benen er fortwährend ausgesetzt war, zu entschädigen, gab er ihm im August des Jahres 1665 eine Benfion von 6000 L., bat seinen Bruder, ihm die Truppe zu überlassen und nahm sie in seinen personlichen Dienst. Bon biefer Zeit an heißt Molières Schauspielergesellschaft die Truppe des Königs. Trot diefer unftreitigen Gunftbezeugungen konnte es Molière erst am 5. August 1667 wagen, öffentlich im Palais Royal seine Romödie zu geben. Der Rönig war seit drei Monaten in Flandern. Bor seiner Abreise hatte er vielleicht dem Dichter einige Worte der Ermutigung gesagt. Molière durfte auch hoffen, durch die großen Anderungen, die er am Stücke vorgenommen, die Einwände gegen sein Luftspiel gegenstandslos gemacht zu haben.

Tartuffe hatte seinen Namen gegen Banulphe vertauscht; er trug jest vollständig weltliche Rleidung. Un vielen Stellen war gemildert worden. Der Titel des Stücks hieß "l'Imposteur'. Die erste Vorstellung ging sehr gut von statten; als aber am Sonntag darauf die Komödie wieder in Scene gehen sollte, erschien im Auftrage des ersten Bräsischenten Lamoignon, der in Abwesenheit des Königs die Polizeigewalt in Händen hatte, ein Gerichtsvollzieher im Theater und verbot die Aufführung. Die Wache zerriß die Anschlagzettel, schloß das Thor des Palais Royal und bewachte es. Molière machte selbst dem Präsidenten einen Besuch mit seinem Freunde Boileau, der ihn kannte. Der Präfibent, der zur jansenistischen Bartei gehörte, empfing sie sehr freundlich, erklärte aber dem Dichter bestimmt, daß er trot der hohen Achtung, die er für ihn empfinde, ihm nicht erlauben könne, sein Luftspiel aufzuführen; benn es zieme sich nicht für Schauspieler, die Menschen über die christliche Moral und Religion zu unterrichten; es sei nicht die Sache des Theaters, das Evangelium zu predigen. Da vom Präsidenten nichts mehr zu erwarten war, schickte Molière zwei seiner Schauspieler, La Grange und La Tho-rillère mit einer Bittschrift zum König ins Lager nach Lille; er machte auf die Anderungen aufmerksam, die er vor= genommen hatte, und erklärte ebenso ehrerbietig als be= stimmt, daß er nicht mehr daran denken würde, Komödien zu schreiben, wenn die Tartuffes den Sieg davontrügen. Die Schauspieler wurden von den Fürstlichkeiten fehr freund= lich aufgenommen. Der König gab die Zusicherung, daß er nach seiner Rückfehr das Stück noch einmal werde prüfen lassen, und voller Zuversicht kehrten Molières Boten zu ihm zurück. Nichtsdestoweniger erließ der Erzsbischof von Paris, Hardonin de Peréfixe, schon am 11. August ein Dekret, in welchem er allen Bewohnern seiner Diöcese

bei Strafe des Kirchenbanns verbot, Molières Komödie, sei es öffentlich, sei es im geschlossenen Kreise, aufführen, lesen oder vortragen zu lassen; diese Komödie sei gefährlich und um so geeigneter der Religion zu schaden, als sie unter dem Vorwande, die Heuchelei oder die falsche Frömmig= feit zu verdammen, die Möglichkeit zulasse, daß alle wirklich Frommen mit ihnen verwechselt und fie den Spötteleien und Verleumdungen der Freigeifter ausgesetzt würden. — Durch dieses Verbot erbittert, zog sich Molière sieben Wochen zurück und spielte nicht. Es dauerte noch lange Zeit, bis ber König einschritt und das Stück freigab. Erst anfangs 1669, als Ludwig in politischen Fragen mit der Kirche seinen Frieden geschlossen hatte, hielt er den Zeitpunkt für gekommen und ließ den Tartuffe über die Bretter geben. Um 5. Februar 1669 durfte das Stück endlich unbeanstandet im Palais Royal aufgeführt werden. Das Gedränge war so gewaltig, daß man allen Ernstes Gefahr lief, erdrückt zu werden. Achtundzwanzig Vorstellungen fanden hinter= einander bei stets vollem Saale statt, und fünf Mal burfte der Dichter im Schlosse hoher Fürstlichkeiten sein Stück aufführen. War der Kampf lange und hart gewesen, so war der Erfolg doch schön und Molières Mühe und Ausdauer wurde herrlich belohnt.

Um die Geschichte Tartuffes im Zusammenhang zu erzählen, sind wir den Ereignissen vorausgeeilt und müssen uns nun wieder zurück in das Jahr 1665 begeben, um eine andere Schöpfung unseres Dichters kennen zu Iernen, die unterdessen ebenfalls das größte Aufsehen erregt hatte.

Seit mehreren Jahren waren sowohl auf dem italienischen Theater als auch im Hôtel de Bourgogne Stücke aufsgeführt worden, die sich als außerordentlich zugkräftig erwiesen hatten. Die bekannte Geschichte des Don Juan, des gewissenlosen Verführers unschuldiger Mädchen, der

ben Bater eines seiner Opfer, den Komtur getötet, mit gottloser Frechheit sein Grabmal entheiligt und durch seine Statue für seine Missethaten gestraft wird, diese uns durch Mozarts Oper so geläufig gewordene Geschichte war seit den dreißiger Jahren des XVII. Jahrhunderts auf der Bühne eine ebenso beliebte als häufige Erscheinung. Von Spanien aus, wo Tirso de Molina in seinem "Betrüger von Sevilla" den Stoff in tragisch-religiöser Weise zum erstenmal behandelt hatte, war die Sage nach Italien gewandert, wo sie ihrer ernsten Elemente allmählich ent= fleidet, endlich zu einer Art Harlekinade geworden war. Nicht mehr das furchtbare Ende des gottlosen Sünders, der die Gebote der Religion so frevelhaft mit Füßen ge= treten hatte, sondern die Spage des einfältigen Dieners Don Juans, seine staunenswerte Gefräßigkeit, die ungeheuere Liste, auf der er die Namen der Geliebten seines Herrn aufgeschrieben und die er ins Varterre hinunterwarf, damit man seinen Worten Glauben schenke, waren es jetzt, welche die Zuschauer interessierten. Gar oft wird Molière auf ber Bühne feiner Freunde, der Italiener, die Stegreif= fomödie sich angesehen haben, welche auf Grund der Komödie Gilibertos — die übrigens auch dem berühmten Cicoanini zugeschrieben wurde — aufgebaut auf diese Weise die Zuschauer fesselte. Aber nicht bloß die Italiener hatten sich des Stoffes bemächtigt. Zwei Franzosen, Dorimond und de Villers hatten ebenfalls einen Don Juan auf die Bühne gebracht, ber im großen und ganzen der durch die Italiener eingeschlagenen Richtung folgte. Ramentlich war es die wunderbare Reiterstatue des Kommandeurs, die sprach, sich zu Tische sette, den Don Juan in den Abgrund ber Hölle führte, welche die nicht verwöhnte Schauluft der Parifer befriedigte. Zeitgenoffen wiffen zu berichten, daß alles hinlief, um sich dies Wunderwerk anzuschauen.

Einen Stoff, der die Theaterkasse so sehr zu füllen vermochte, durfte sich das Palais Royal nicht entgehen lassen.
Molières Genossen werden wohl häusig in ihn gedrungen
sein, damit er ihnen ein ähnliches Stück schreibe, das dem Don Juan der anderen die Spize bieten könnte. So
machte sich denn der Dichter daran und schrieb seinen
Don Juan (mit dem Nebentitel le Festin de Pierre).
Aber in der aufgeregten Kampsstimmung, in welche ihn der
Streit um die Frauenschule und den Tartusse versetzt hatte,
konnte es ihm nicht genügen, eine Posse zu schreiben, in
der er durch die Späße eines Sganarelles das Publikum
belustigt hätte. Er faßte den Stoff ungleich tieser als seine
Vorgänger und schuf ein Werk, das sich an satirischer
Schärse dem Tartusse an die Seite stellen kann.

Der glänzende sizilianische Kavalier Don Juan ist feiner treuen Frau Elvire, die er einst aus dem Kloster entführt, überdrüssig geworden. Er schwärmt jetzt für die Braut eines Edelmannes, folgt ihr in eine benachbarte Stadt und hat bereits den Blan gefaßt, sie während der Spazierfahrt auf dem Meere, die fie mit ihrem Bräutigam verabredet, zu entführen. Er läßt fich burch Elvire, die ihm nachgereist ist, um ihn wiederzuge= winnen, nicht zurückhalten; er empfängt fie kalt und gleich= gültig und schämt sich sogar nicht ihr vorzuheucheln, er habe sie deshalb verlaffen, weil sein Gewissen ihn nicht in Ruhe ließ, da er sie früher aus dem Rloster entführt hatte. Der Überfall auf bem Meer migglückt. Don Juan und fein Diener Sganarelle wurden fogar bei ber Be= legenheit den Tod in den Wellen gefunden haben, wenn fie nicht von Bauern gerettet worden waren. Trot biefes ernsten Abenteuers, das ihn eigentlich mahnen sollte von ben Liebeleien zu lassen, beginnt er, kaum gerettet, ben hübschen Bäuerinnen des Dorfes, in das er aufgenommen,

ben Hof zu machen. Er verspricht ihnen sogar die Ehe. Daß die eine die Braut seines Retters ist, sicht ihn wenig an. Er haut den Tölpel durch, der ihm das Küssen wehren will. Aber im sugen Schäfern wird er plöglich unterbrochen. Bewaffnete Reiter, die Brüder der ver= lassen, zieht er Sganarelles Kittel an, während dieser sich als Arzt verkleidet. So entkommen sie in den Wald. Nachdem sie einem Bettler ein Almosen angeboten, - für die Handlung als solche eine ganz bedeutungslose, für die Darstellung von Don Juans Charakter, wie wir gleich sehen werden, dagegen eine höchst wichtige Scene — sehen sie, wie ein Ritter von drei Räubern überfallen wird; sofort eilt ihm Don Juan zu Hilfe und befreit ihn. Ohne es zu wissen, hat er auf diese Weise dem Bruder Elvires, der ihn gerade versolgt, das Leben gerettet. Als echter Ebelmann will Don Carlos, tropbem fein Bruder ihm dazu rät, doch nicht die Gelegenheit wahrnehmen und sich mit ihm schlagen. Er verschiebt seine Rache auf später. Plöplich erblicken Don Juan und sein Diener in der Nähe bes Waldes, in dem sie fich befinden, das Grabmal eines Rommandeurs, den Don Juan früher einmal getötet. Sie treten in die Kapelle hinein und fragen zum Spaß die Statue des Komturs, ob sie bei ihnen speisen will. Zu ihrer größten Verwunderung neigt bas Standbild bejahend ben Kopf. Darauf fehrt Don Juan nach Hause zurück. Nachdem er sich seines Gläubigers Dimanche durch freundliche Redensarten entledigt, nachdem er die Vorwürfe, die ihm sein Vater über sein Benehmen ausgesprochen, mit Berachtung zuruckgewiesen und Done Elvire, Die noch einen letten Bersuch macht, ihn auf dem Wege des Berderbens zurückzuhalten, kaum angehört, setzt er sich mit seinem Diener zu Tische. Die Statue erscheint, speift mit ihnen

und lädt Don Juan selbst zu sich. Merkwürdigerweise verfällt nun plößlich Don Juan auf den Gedanken, den Heiligen zu spielen, um sein verlorenes Renommee wieder zu erlangen. Er thut so, als ob er ins Kloster gehen und seine Sünden bereuen will. Aber die Rache des Himmels läßt sich nicht täuschen. Die Statue erscheint, faßt Don Juan an der Hand, die Erde thut sich auf und

verschlingt den Verbrecher.

Der große Unterschied zwischen dem Aufbau dieses Stüdes und ben andern Komödien Molières fällt fofort in die Augen. Die Handlung ift viel bewegter. Die Einheit des Ortes wird nicht bewahrt; die Scenerie ist sehr mannigfaltig. Der Geist Elvires erscheint; die Statue spricht, geht, setzt sich zu Tisch, bewegt den Kopf; der Sünder verschwindet in einem Flammenmeer. Wer das Stud aufmerksamer lieft, wird bald gewahr, daß diefes Schaugepränge Molière im Grunde genommen recht gleichgiltig ift. Er hat es von den früheren Don Juan-Stücken herübergenommen; sein Publifum verlangte danach; er hat es aber möglichst zuruckgedrängt. Die Episode ber Statue wird im Bergleich zu den anderen Stücken fehr furz ab= gemacht. Die Statue halt feine moralischen Reden wie bei Dorimond und de Villers. Es wird nicht im Innern des Grabmals auf dem Sarge gegessen. Keine Kröten und Schlangen werden verspeist. Das Furchtbare der Episode ist sehr gemildert. Die ganze Geschichte des Kom= mandeurs ift im Grunde sogar nebenfächlich. Don Juan hat ihn früher einmal getötet. Er ist nicht wie in ben anderen Don Juan = Dramen der Rächer der Ehre seines Hauses; deshalb erscheint es merkwürdig, daß er gerade den Don Juan bestraft. Burde es Elvire thun, fo ware es folgerichtig, aber diefer unbekannte Komtur, zu beffen Grabmal Don Juan zufällig tommt? Dieje

ganze Episode ist Molière offenbar unbequem, aber er hat nichts Rechtes aus ihr machen können; seines Publikums wegen mußte er sie behalten. Deshalb macht sie auch auf uns einen sonderbaren, nicht gerade angenehmen Eindruck. Noch aus einem anderen Grunde hat Molière vielleicht die Episode des Kommandeurs abgeschwächt; er wollte seinem Stück das Aussehen einer Kom ödie besser wahren; das fonnte er aber nicht, wenn er der halbphantastischen Gestalt der Sage zu viel Bedeutung beilegte.
Es ist von großem Interesse für die Art der Kom-

position seiner Komödie, zu sehen, wie er einzelne, besteutungslose, äußerliche Spisoden seiner Vorgänger zu seinem besonderen Zweck zu verwerten weiß. Es kommt ihm nicht barauf an, den Gang der Handlung streng zu begründen und durch die Fabel als solche zu interessieren. Die losen, nebeneinander gestellten Scenen haben nur den Zweck, den Charafter des Helden scharf hervortreten zu lassen. In biesem Sinne ift fast jede Scene ein Bild für sich. Um nur ein Beispiel anzuführen: aus dem Pilger der früheren Dramen, den Don Juan und sein Diener in einem Walde antreffen und den der Edelmann um seine Rleider bittet, weil er sich auf diese Weise vor seinen Berfolgern zu retten denkt, macht Molière einen frommen Bettler, den er vergebens zu fluchen auffordert und der, trothem Don Juan ihm ein Goldstück anbietet, dabei bleibt, lieber Hungers sterben zu wollen, als ein Wort zu sagen, das gegen Gottes Gebot ware. Es ist flar, was Molière mit dieser für die Handlung eigentlich ganz entbehrlichen Scene bezweckt. Er will dem Charafter Don Juans einen neuen Bug hinzufügen. Don Juan glaubt an gar nichts; als ber Arme auf seine Frage, was er eigentlich ben ganzen Tag thue, antwortet, daß er für das Wohlergehen der guten Leute bete, die ihm etwas geben, befällt ihn das

teuflische Verlangen, diesen kindlichen Glauben zu erschüttern. Mit Gold kann man alles, so denkt der reiche Kavalier: "Hier hast Du ein Goldstück, wenn Du fluchen willst!" Ein grelleres Vild der Gottlosigkeit ließe sich schwerlich denken.

Auf die Charafterzeichnung Don Juans hat Molière ebensosehr Sorgfalt verwendet, als er die Führung der Handlung vernachläffigt hat. Das ganze Stud befteht nur aus einer Reihe lofer Scenen, die uns ben Don Juan stets von einer verschiedenen Seite zeigen wollen. Gleich am Anfang hat der Dichter auf die Unwiderstehlichkeit des verführerischen Kavaliers helles Licht geworfen. Nur zu diesem Zweck ist die Geschichte der Elvire erfunden. In den anderen Dramen ift Don Juan nur ein sehr gewöhn= licher Wollüftling, der Gewalt und Lift anwendet, um die Bräute anderer zu rauben. Bei Molière ift er der vor= nehme Ravalier, ber burch sein gewinnendes Außere, sein feines Benehmen, seine schmeichlerischen Redensarten die Frauen so zu bezaubern versteht, daß sie ihn über alle Maßen lieben. Seine Frau Elvire kann nicht von ihm laffen, obgleich er sie kalt und gefühllos von sich ftößt. Sie weiß, daß er sich nicht mehr um fie fummert, fie selbst liebt ihn nicht mehr, und doch will fie an sein Seelenheil benken; für ihn, ben sie so heiß geliebt, bem fie ihre Ehre geopfert, will fie beten; noch in der letten Stunde erscheint sie als Geift, um ihn zur Umkehr zu veranlaffen. Die Unwiderstehlichkeit Don Juans konnte nicht besser gezeichnet werden. Die Leichtfertigkeit, mit welcher der vornehme Herr neue Liebeleien beginnt, die Gewissenlosigkeit, mit welcher er Herzen bricht, erhalt in ben Bauernscenen eine treffende Darstellung. Es wird ihm nicht schwer, diese naiven und harmlosen Bauernkinder, die sich sofort durch das vornehme Wesen des großen Herrn imponieren lassen, zu bethören. Und er schämt sich

nicht ihnen von einer Heirat vorzuschwindeln; er weiß, daß so grobe Mittel auf die unschuldigen und unwissenden Mädchen ihre Wirkung nicht versehlen. Aber damit ist das Bild des Don Juan nicht erschöpft. Molière hat in seinem Helden alle Eigenschaften des vornehmen, sittenlosen Kavaliers vereinigt; mit den unteren Ständen zugleich von herablassender Familiarität und überhebender Kücksichtslosigkeit, ist er den Vornehmen gegenüber stets der seine, korrekte, tapkere, unerschrockene Ablige, der äußerlichtstares Gut betrachtet. Feder dieser Chre als ein unantaskbares Gut betrachtet. Feder dieser Charakterzüge erhält jedesmal in einer Scene seine Beleuchtung. Es sind gleichsam einzelne Genrebilder, die nacheinander betitelt werden könnten: Don Juan in seinem Verhältnis zu seinem Diener, zu den Bauern, zu seinem Lieferanten, zu Abligen, zu seinem Vater.

Und um die Religion fümmert er sich ebensowenig wie um das Unglück seiner Opfer. Er glaubt nur, daß zweimal zwei vier ist, und spottet der Gebote Gottes mit unverschämter Frivolität. Seine Geringschätzung der Religion bekundet er schließlich auch dadurch, daß er die Achtung, die er bei anderen verloren, durch erheuchelte Frömmigkeit wieder zu erlangen sucht. Mochten auch einige Stellen der früheren Don Juan-Dramen unseren Dichter nach dieser Richtung hin einige Anregung gegeben haben, man kann sich dem Eindruck doch nicht entziehen, daß Molière hauptsächlich durch die Verfolgung, welcher sein Tartusse ausgesetzt war, zu der Hinzussügung dieses Zuges veranlaßt wurde. Rein ästhetisch betrachtet ist diese plögliche Bestehrung Don Juans nicht glücklich; sie ist durch das Stückselbst nicht genügend begründet. Seinen Groll setzt aber Molière in diesem Fall über jede künstlerische Rücksicht. Er, der schwer Gereizte, empfand es als die höchste Wonne,

durch den Mund Don Juans seinen Feinden das Wort ent= gegenzuschleudern: die Heuchelei ift gegenwärtig ein Mode= lafter, und alle Modelaster werden für Tugenden gehalten.

Dem ganzen Stud merkt man überhaupt die Rampfesstimmung an. Die religiösen Fragen, die doch in einer Darftellung des vornehmen Wollüftlings nicht in den Bordergrund gehörten, werden immer wieder vorgebracht. Es ift eigentlich fein Grund vorhanden, weshalb ein fo einfältiger Diener wie Sganarelle seinem herrn gerade fo oft religiöse Vorstellungen machen sollte. Dorine thut es Tartuffe gegenüber nicht. Die Kampfesleidenschaft reißt Molière unftreitig hier auf ein Gebiet, das seinem Stücke ferner liegt. Das haben die Zeitgenoffen auch wohl gemerkt. Deshalb hat diefes Drama ebenfalls ungeheuern Sturm entfeffelt. Schon nach der ersten Vorstellung mußte Molière die Scene des Bettlers entfernen. Gin Armer, bem Don Juan ein Almosen nur unter der Bedingung geben will, daß er fluche: welch eine Gottlofigkeit! Man warf ihm vor, daß er den Atheismus zu unverhüllt zeige, und fragte sich, ob er nicht jeden Glauben an Gott ver= spotte. Daß gerade nur ein einfältiger und naiver Diener, wie Sganarelle, beffen Gründe nicht die ftichhaltigften seien, zum Vertreter der chriftlichen Moral gemacht wurde, erschien wie eine Verhöhnung. Und in der That wäre es von Molière geschickter gewesen, da er sich nun einmal auf dieses Gebiet begab, es so zu machen wie im , Tartuffe', wo ein edler und verständiger Mann wie Cleante die Sache der wahren Frömmigkeit führt.

Wie Pierre Roullé den Tartuffe, so griff jett ein zur jansenistischen Richtung gehörender Advokat im Parlament, unter dem Psendonym Rochemont in einem heftigen Pamphlet den Don Juan an. Er warf dem Dichter vor, sein Atheist werde nur zum Scheine vom Blitstrahl getroffen, in der That zerstöre er selbst alle Grundslagen der Religion. Nur fünfzehn Vorstellungen des Don Juan wurden gestattet. Da verschwand das Stück von der Bühne. Für dieses Drama kämpste Molière nicht mit Leidenschaft wie für den "Tartufse". Er mochte vielleicht selbst auch die Empfindung haben, daß es als Kunstwerk dem "Tartufse" nicht an die Seite gestellt werden konnte. Denn wenn auch der Charakter Don Juans selbst, abgesehen von seiner Heuchelei, vorzüglich getroffen, wenn Done Elvire vielleicht die anziehendste und rührendste Frauengestalt ift, die er geschaffen, wenn Don Louis der Thpus des vornehmen, wirklich edlen Aristokraten ist, wenn die Gestalten der Bauern und Bäuerinnen und ihre Sprache so lebenswahr sind, wie sonst noch nirgends, so sehlt doch dem ganzen Stück das Abgerundete, Vollendete, das den "Tartuffe" zu einem echt klassischen Werke machte. Es sind herrliche, wunderbare Scenen, die aber nur an= einandergereiht und nicht zu einem organischen Ganzen verschmolzen sind. Molière hatte wohl sehr rasch daran gearbeitet, zuerst um den Wünschen seiner Truppe zu entsprechen, dann um seinen Feinden möglichst schnell den letzten Stoß zu versetzen. Vorläufig war er im Kampfe unterlegen. "Don Juan" war für immer verboten, des "Tartuffes" Aufführung war auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Preciösen, die Marquis, die Frommen triumphierten einstweisen. Was nützte dem Dichter der Schutz des Königs, was halfen alle Raffen-Erfolge, wenn seine größten Schöpfungen dem Publikum vorenthalten blieben? So bemächtigte sich seiner Seele allmählich eine trübe Stimmung. Familiensorgen und Krankheit thaten das ihrige, um den Dichter in dieser düsteren Niedersgeschlagenheit zu erhalten. Das Wirken der nächsten Jahre fteht unter Diesem Zeichen.

## VI

## Die trüben Jahre

Als im britten Aufzug Don Juans ber Ebelmann und sein Diener sich vor den sie verfolgenden Reitern verbergen wollen, findet Sganarelle kein besseres Mittel als sich als Arzt zu verkleiden. Es wird sich wohl mancher gefragt haben, weshalb denn Molière gerade diefes Rleid wählt. Der Grund ift auch im Stücke felbst nicht zu finden. Dieje Berkleidung giebt aber Molière Gelegenheit, tich das erste Mal über die Medizin auszusprechen. Db= gleich die Zeit schlecht gewählt sein dürfte, da fie jeden Augenblick von den ihnen nachsetzenden Reitern ereilt werden können, ergehen sich Don Juan und sein Diener in langen Auseinandersetzungen über die Beilkunft. Die übertriebene Achtung, die man dem Kleide des Arztes entgegenbringt, das Geradewohl, durch welches die Arzte fich bei Berschreibung von Arzneien leiten laffen, und ber Schaben, den dieselben oft herbeiführen, werden dabei einer scharfen Kritik unterzogen. Es ist das erfte Mal, daß sich Molière über die Arzneikunst ausspricht. Er sollte mehrmals darauf zurückkommen und es dürfte sich fragen, was er benn eigentlich an dieser Wissenschaft auszusetzen hatte.

Im XVII. Jahrhundert war von allen Wiffenschaften die Medizin am meisten zurückgeblieben. Überall sonst hatte seit der Renaissance ein anderer, frischerer Geist Einzug gehalten. Nur die Medizin war den alten Ideen

treu geblieben und steifte sich gegen jeden Fortschritt. Die ehrwürdige Pariser Fakultät, veteris disciplinae retinentissima, wie sie sich gern nannte, war von einer Ausschließlichkeit und Engherzigkeit, die uns empörend dunkt. Sie war die ausgesprochene Feindin aller Fortschritte, die sie nicht selbst angebahnt hatte; sie erklärte die Theorie bes Blutumlaufs in Acht, da fie aus England tam; fie wollte das Antimon nicht als Beilmittel gelten laffen, weil es in Montpellier, der rivalisierenden Fakultät zuerst aufgekommen war; von der Chinarinde wollte sie als amerikanischem Import nichts wissen. Noch im Jahre 1650 schrieb der Arzt Guy Patin, daß er die Einführung der Chemie in die medizinische Wissenschaft für durchaus schädlich halte, und 1671 wollte die Pariser Fakultät von den Lehren Descartes', die sich auf Anatomie und Physiologie bezogen, nichts wissen. Die Heilmittel, welche biese Arzte verschrieben, waren stets dieselben: seignare, purgare, clysterium donare. Sun Patin nannte sich selbst "den Mann der drei s", denn er kannte nur die drei Heilmittel, le séné, la saignée, le syrop de rose. In seinen Büchern erzählte derselbe Arzt, er habe seine Frau von einer Lungenentzündung geheilt, indem er sie zwölfmal hintereinander zur Aber ließ. Seinen Sohn, ber am Fieber frank banieder lag, ließ er nicht weniger als zwanzigmal zur Aber; einen Patienten, der an Rheumatismus litt, vierundsechzigmal. Der Aberlaß war das Heilmittel für alles, für Fieber, Nierenschmerzen, sogar für Keuchhusten. Dabei spielte der Aberglaube in der Medizin eine große Rolle. Frau von Sevigné erzählt in einem Briefe vom 13. März 1671, welches Mittel man gegen den Biß toller Hunde gebrauchte: Als drei Hof-damen der Königin von einem tollen Hund gebissen wurden, schickte man sie nach Dieppe und ließ sie zu ihrer Heilung

breimal ins Meer hinuntertauchen. Wie wunderliche Uto= pien mit der medizinischen Wissenschaft manchmal verquickt wurden, können wir unter anderem aus dem Gutachten eines Arztes aus dem Jahre 1644 über die Sektion eines Fräuleins von Saint = Maurice ersehen. Da heißt es wörtlich am Schluß: "Was beinahe gegen jede Wahr= scheinlichkeit spricht, das ift der Umstand, daß wir bei der Öffnung des Herzens in der linken Herzkammer eine Art zweiten Herzens gefunden haben, aus weißer und weicher Substanz, ohne Höhlung, in Pyramidenform, welches durch seine nach unten gekehrte Spitze und nach oben gekehrte Basis anzudeuten schien, daß es die Erde fliehen wolle und im Himmel seinen eigentlichen Sitz habe." Aristoteles, Sippokrates, Galen, die Wiffenschaft ber alten Griechen und Römer, durch die Theoretiker des Mittelalters modi= fiziert, waren die einzige Autorität, vor der sich die das maligen Mediziner beugten. Ihre Lehren schienen ihnen geheiligt, wie die Lehren des Evangeliums; wer gewagt hätte, an ihnen zu zweifeln, wäre wie ein Verbrecher an= gesehen worden. Heutzutage erscheint uns dies geradezu unglaublich; es erklärt sich nur dadurch, daß die jungen Leute, welche sich bem Studium ber Medizin widmeten, nur theoretisches Wissen erlangten und jedem praktischen Studium fremd blieben. Es gab feine Anatomien, feine Kliniken, keine Laboratorien. Die jungen Mediziner beschäftigten sich nur mit philologischen und philosophischen Studien. Wer am besten und am längsten disputieren, wer in brillanten Perioden schreiben und sprechen, wer seine Gegner durch richtig angebrachte Citate zu über= raschen und zu verwirren verstand, der galt als der gesichickteste Mediziner. Bis zum Bacalaureus-Cramen sahen die Studenten die Kranken nicht. Erst dann begleiteten fie einen Arzt auf feinen Besuchen, und nun verwandelte

sich das Zimmer des Kranken in einen Vorlesungssaal; es wurde über seine Krankheit nach den Regeln der Kunst hin und hergestritten. Nicht die Heilung des Kranken, sondern die regelrechte Disputation war die Hauptsache.

Und von ihrer Gelehrsamkeit und Unfehlbarkeit, von ihrer foloffalen Bedeutung überhaupt waren die Arzte in hohem Grade eingenommen. Von Anfang an wurde ihnen dieser Hochmut eingeflößt. Wenn man liest, mit welchen Lobsprüchen ein ganz junger Mediziner bei seinem Eintritt in die Korporation überschüttet werden konnte, wundert man sich nicht, daß er sich später als Arzt für eine bebeutende Persönlichkeit halten mußte, gegen deren Un= ordnungen zu handeln Berbrechen war. So wird ein ge= wiffer junger Moreau bei seinem Eintritt in die Zunft als das Wunder des Jahrhunderts, als ein Sterblicher, bei dem alles göttlich sei, gepriesen. Er sei den Helden gleichzustellen, welche Fokrates Θεων παϊδας nannte; wenn er rebe, so meine man den Hippokrates, Plato, Aristoteles, Galen, Plinius, Theophrast, Ptolemäus und Cicero zu gleicher Zeit zu hören, und jedermann sei bereit auszurufen: Non haec humanis opibus, non arte magistra proveniunt! Wenn schon ein Kandidat so gepriesen wurde, was sagte man nicht alles, wenn die Fakultät selbst in Frage fam! Sier kannte die Syperbel feine Grenzen mehr. Einige Auszüge aus Guill. Marcelli Rhetoris Oratio panegyrica pro celebritate iatrogonistarum laurea donandorum, mit dem typischen Titel "Medicus Deo similis" mögen einen Begriff davon geben. Dieser Redner entblödet sich nicht auszurufen: "Ihr Herren aus der Fakultät, Ihr seid die Wohlthäter des Menschengesichlechts! Ihr seid Gott ähnlich durch Euer Wissen, ähnlich durch Euer Mitleid! Ihr seid die Minister und die Kollegen Gottes!" Und der Redner argumentiert weiter folgender=

maßen: "Alles tommt uns von Gott her, also bas Schlechte wie das Gute. Bon Euch, ihr Herren Arzte, fommt nur Gutes. Gewiß ift Gott gerecht und hat seine Gründe, wenn er uns betrübt, aber schließlich ist bas Abel immer das Übel, und die Medizin ist immer heilsam. D über jene wunderbare und wirklich unglaubliche Erscheinung, wenn sie uns die Erfahrung nicht alle Tage lehrte. Gott schickt uns die Krankheit und Ihr das Heilmittel! Er ichlägt und Ihr heilt! Er legt uns die Duldung auf wie eine Strafe und Ihr bringt uns nur Erleichterungen und Wohlthaten." Und so kommt er denn zu dem merk= würdigen Schluß: "Wir waren dem Arzte selbst mehr schuldig als Gott selbst, wenn wir nicht Gott selbst den Arzt verdankten." Aber nicht nur ihrer Biffenschaft legten die Arzte so großartige Bedeutung bei; auf ihr äußeres Aussehen legten sie nicht weniger Gewicht. So mußten die Professoren der Medizin z. B. bei ihrer Ernennung einen feierlichen Eid leisten, daß sie ihre Vorlesungen stets in vollem Ornat halten würden. Die Arzte trugen lange Berücken, sie ließen sich den Bart stehen — dieses wurde sogar für so wichtig gehalten, daß eine These darüber geschrieben wurde "An medico barba?" — sie ritten gewöhnlich auf Maultieren durch die Stadt. Als der Arzt Guénaut gegen die Gewohnheit ein Pferd bestieg, verursachte er unter ben Arzten großes Argernis.

Die Zustände, die wir eben geschildert, waren gewiß dazu angethan, den Spott hervorzurusen. Einem so scharfen Beobachter wie Molière konnten die lächerlichen Seiten dieser schlimmsten aller Pedanten nicht entgehen, und es mochte ihn bald die Lust ankommen, sich weidlich über sie lustig zu machen. Aber es kam noch ein persönliches Moment hinzu, welches Molière veranlaßte ganz besonders oft gegen die hochmütigen Schüler des Hippokrates zu

Felde zu ziehen. Er war selbst von schwacher Gesundheit und wird oft den Rat der Arzte für sich beansprucht haben. Er wird dabei ganz besonders gut in der Lage gewesen sein, ihre Thorheiten zu beobachten. Wenn eine Anekbote auch erzählt, Molière habe einst dem König gefagt, daß er die Heilmittel, die sein Arzt ihm verschreibe, nicht gebrauche, so wissen wir anderseits ganz bestimmt, daß er Arzte zu Rate zog. War er auch anfangs ein gläubiger Anhänger der ärztlichen Wiffenschaft, so scheint er doch allmählich, als er die Schüler Askulaps näher kennen lernte, als er das Ruplose ihrer Heilmittel an sich selbst erprobt hatte und durch immer wiederkehrende Krank= heit entmutigt und gereizt wurde, zu vollständiger Stepfis übergegangen zu fein. In ben letten Jahren seines Lebens hatte er intime Beziehungen zu einem bei ber Pariser Fakultät als Reger verschrieenen Arzt Mauvillain. Durch ihn wird er vielleicht auch von manchen inneren Angelegenheiten der Zunft in Kenntnis gesetzt worden sein, die er dann für seine Komödien verwertete. Endlich war Molière Schüler Gaffendis und wohl fest überzeugt, daß die Natur alles thue. Die Arzte, so mochte er denken, pfuschten nur in das Wirken der Natur hinein.

Nach dem ersten Vorstoß, den er im Don Juan' gewagt, ging er noch im Herbst desselben Jahres in seiner Balletsomödie Die Liebe als Arzt' (L'amour médecin) zu einem förmlichen Angriff über. Der König hatte nicht umsonst die Truppe Molières in seinen persönlichen Dienst übernommen. Sie mußte dafür stets bereit sein, die Feste seiner Majestät zu verschönern. Und dem Direktor wurde ost kaum Zeit gelassen, etwas Neues in Scene zu sehen. So wissen wir, daß Die Liebe als Arzt' in fünf Tagen geschrieben, von den Schauspielern gelernt und aufgesührt worden ist. Freilich standen Molière genug Vorarbeiten

zur Verfügung, er hatte solche Routine, so viele Bühnen= gewandtheit, daß es ihm nicht zu schwer werden konnte, auch binnen kürzester Zeit etwas Neues zu schaffen. Bereits in seinem Fliegenden Argt' hatte er bie Ge= schichte eines jungen Mädchens behandelt, das sich frank stellt, um den Mann nicht zu heiraten, dem es ihr Bater durchaus zur Gattin geben will. Erschreckt sucht der Bater nach einem Arzte. Der wirkliche Geliebte des Mädchens verkleidet aber seinen Diener als Arzt, um durch seine Vermittelung mit dem Mädchen zusammenzukommen. Diesen in der Litteratur auch sonst häufig genug behandelten Stoff nimmt Molière wiederum auf und bringt in die Fabel nur die geringe Anderung hinein, daß es der Beliebte selbst ift, welcher sich als Seelenarzt einführt, der Kranken eine scheinbare Heirat mit ihm verordnet, die dann aber vor den Augen des völlig getäuschten Baters wirklich vollzogen wird. Go geringfügig die Anderung in der Fabel auch ist, die zudem an und für sich recht arm an Erfindung ist, so verschieden ist die Art und Weise, wie Molière die ganze Handlung nunmehr führt. Man sieht sofort, daß er jett nicht mehr der Possendichter der Proving ift, sondern sich eine Kenntnis des menschlichen Herzens und Charafters erworben hat, die ihn befähigt, auch in einem schnell hingeworfenen Stück die feinsten Charafterzüge zur Geltung zu bringen. Sganarelle hat gleich bei Beginn des Stückes seine Freunde um sich versammelt, um sie zu fragen, was er benn mit seiner me= lancholisch gewordenen Tochter anfangen foll. Jeder weiß einen Rat, doch ift jedesmal dieser Rat ganz egvistisch. So schlägt ihm z. B. der Goldschmied vor, seiner Tochter ein glänzendes Geschmeide aus Diamanten, Rubinen und Smaragden zu geben, worauf Sganarelle die sprichwörtlich gewordene Antwort giebt: "Ihr seid Goldschmied, Herr

Josse!" Ebenso fein beobachtet ist es, wenn Sganarelle, ber von jedem einen Rat hören will, sobald er das einzig Bernünftige erfährt, nämlich, daß er seine Tochter mit dem Geliebten ihres Herzens verheiraten sollte, wütend wird, poltert und schreit.

Daß das Possenhafte neben der Charakteristik der Personen ebenfalls wirksam zur Geltung kommt, wird uns nicht wundern. Sehr interessant ist es zu sehen, daß Molière durch eine Menge wirksamer Bühnenspiele die Handlung zu beleben weiß; es sind dies technische Kniffe, welche in derselben Form auch in anderen Romödien wieder= kehren. In diese Kategorie gehört das Verhalten der Lisette, wenn sie über die Buhne läuft, indem sie sich so stellt, als ob sie den Sganarelle nicht sähe, und mit lauter Stimme ihr und sein vermeintliches Unglück beiammert. In Molières Komödien kommt es nicht weniger als sieben= mal vor, daß eine Verson so thut, als ob sie eine andere nicht bemerke, und fortwährend vor sich hinspricht. Ein anderes technisches Mittel dürfte in der mehrmaligen Wiederholung derselben Worte zu suchen sein; so schreit Lisette dem Sganarelle, der sie absichtlich nicht verstehen will, unaufhörlich in die Ohren, daß Lucinde sich nach einem Manne sehne; das sei der Grund ihrer Melancholie. Es ist dies ein Motiv, welches sich vierzehnmal in den Komödien unseres Dichters wieder findet. Ebenso typisch ist es, wenn eine Person so thut, als ob sie nicht verstünde, was die andere meint.

Aber das Possenhafte ist es nicht allein, was in der Liebe als Arzt' zur Geltung kommt. Wie schon oben besmerkt, Molière will auch die Ärzte satirisieren. Auch in dieser Beziehung war er der Billigung Ludwigs XIV. sicher. Der große König hatte selbst genug unter der Pssege seiner Ärzte zu leiden. Er wurde zur Aber ges

lassen, Lariermittel und Klystiere wurden ihm verabreicht wie gewöhnlichen Sterblichen. Alles feine Gefundheit und Berdauung überhaupt Betreffende wurde gewiffenhaft aufgeschrieben und ift der Nachwelt überliefert worden. In seiner Komödie machte sich nun Molière das Vergnügen, einige der Hofärzte mit ihren besondern Gigentumlichkeiten auf die Bühne zu bringen. Sganarelle hat nicht weniger als vier Ürzte zu sich geladen, um den Fall seiner Tochter zu untersuchen; nachher kommt ein fünfter hinzu. Nach bem Zeugnis der Zeitgenoffen hat Molière unter dem Namen Tomès einen Arzt des Königs d'Aquin, "den blutigen Aderlasser"  $(\tau o \mu \phi_S)$  verspottet. Des Fonandrès, dessen Kame eine seltsame Kontamination aus  $\varphi \epsilon \nu \alpha \nu \delta \phi \phi_S$ (Menschentöter) ift, soll Desfougerais bezeichnet haben, einen der berühmtesten damaligen Mediziner, welcher häufig zur Konsultation an den Hof berufen wurde. Die dem Arzte des Bruders des Königs, Csprit, eigene Gewohnheit, beim Sprechen sich zu überstürzen, und die Eigenheit des Arztes der Königin, Guenault, langsam und gewichtig seine Meinung vorzubringen, verspottete Molière in den Ge= stalten der Arzte Bahis und Macroton, deren Namen er von βαύζω (bellen) und μακροτόνος (langtönig) ableitet. Als Fillerin ließ er wohl Pvelin, den Arzt der Schwägerin des Königs die Bühne betreten; doch gab er ihm gerade einen Namen, der im Gegensat zu seinem Berhalten ftand. Denn obgleich er seine Rollegen zum Frieden mahnt, wird er der streitsüchtige (von pulkois) genannt. Die Zeitgenoffen behaupteten, daß Boileau seinem Freunde Molière behülf= lich war, diese Komödiennamen unter Zugrundelegung griechischer Etymologien und zugleich mit Angleichung an Die ursprünglichen oder mit Anspielung auf die Eigen= tümlichkeiten der betreffenden Personen zu bilden. Molière auch bei anderer Gelegenheit, wie wir sehen

werden, Porträts lebender Personen auf die Bühne brachte, hat die Annahme, daß es sich hier um wirkliche Ürzte

handelt, ziemlich viel für sich.

Aber nicht nur um Satirifierung einzelner Perfonlich= feiten breht es sich hier, sondern auch um die Berspottung der geschilderten allgemeinen Zustände. Die Unfehlbarkeit der Arzte wird dadurch in grelles Licht gerückt, daß der Arzt Tomès, als die Kammerzofe Lisette ihm erzählt, ein von ihm behandelter Kutscher sei gestorben, diese Thatsache aus dem einfachen Grunde hartnäckig bestreitet, weil Sippofrates gesagt habe, daß Krankheiten wie die, an welcher dieser Kutscher gelitten, erft am 14. oder 21. Tage zu Ende gehen, während er doch erst sechs Tage lang frank sei. Die Theorie ist immer die Hauptsache. Sogar, wenn fie dem eigentlichen Ziele der Arzneikunst zuwiderlaufe, muffe ihr der Vorrang eingeräumt werden. Herr Tomes rühmt sich während der Konsultation, er sei so sehr für Beibehaltung der Form, daß er einmal das ganze Beil= verfahren hingehalten habe, nur weil er den Regeln nach vorgehen wollte, und dies, obgleich schleunige Sulfe nötig war. Wenn über diese Disputation der Kranke stürbe, wie es damals auch geschehen, so habe das gar nichts auf fich: ein toter Mensch sei nur ein toter Mensch und ziehe feine Folgen nach fich, aber eine vernachläffigte Form bringe der ganzen Bunft der Arzte den größten Rachteil. Auch für den Kranken, meint sein Rollege Babis, fei es günftiger nach den Regeln vorzugehen. Er versteigt sich zu dem großartigen Ausspruch, es sei besser den Regeln gemäß zu sterben, als gegen die Regeln davonzukommen. Es versteht sich, daß bei solchen Ansichten der Arzte die Kranten fein großes Zutrauen zu ihrem Beilverfahren haben. So weiß Lisette von einem Mann zu erzählen, ber beim Tobe eines Bekannten niemals sage, er sei an

dieser oder jener Krankheit gestorben, sondern an so und fovielen Arzten und Apothefern. Dag eine Rage, die vom Dach heruntergefallen, mit dem Leben davon gekommen. erklärt sie aus dem Umstand, daß sie eben nicht ärztlich behandelt worden fei, sonst ware sie gewiß gestorben. Die Kranken haben umsomehr Recht solche Ansichten zu hegen, als die Herren auch bei Konsultationen die traffeste Gewissen= losigkeit an den Tag legen. Statt sich um die Batienten au bekümmern, sprechen die vier Arzte in unserer Komodie zunächst von der Größe der Stadt, dann von ihren Mauleseln oder Pferden, endlich streiten sie sich um medizinische Angelegenheiten. Herr Filerin erklärt gang unumwunden. daß die Medizin eigentlich eine Geldangelegenheit sei, bei ber es sich nur darum handle, die Dummheit der Menschen auszubeuten. Und die Zuverlässigfeit dieser Berren zeigt sich in recht sonderbarem Lichte, als sie sich wegen ihrer verschiedenen Ansichten in die Haare geraten und jeder die entgegengesetzte Meinung wie unumftögliche Gesetze proflamiert.

So bietet diese Komödie, so leicht hingeworfen sie auch ist, boch auch vom kulturellen Standpunkt manches Interessante. Molière wird sich wohl selbst kaum Rechenschaft abgelegt haben von der Bedeutung seines Lustspiels nach dieser Seite hin. Er bezeichnet seine "Liebe als Arzt als eine ephemere, nur durch die Beigabe von Gesang und Tanz ansprechende Schöpfung, die es kaum verdiene gedruckt zu werden. Und vom Publikum wird sie auch nur dasür gehalten worden sein. Uns bedeutet sie aber auch noch insofern mehr, als sie das erste Stück ist, in dem Molière die Arzneikunst in größerem Maße angreift.

Fühlte sich Molière schon krank, als er die Liebe als Arzt schrieb? Wir wissen es nicht, doch ist es leicht möglich, denn von Hause aus war er kränklich. Noch im Winter desselben Jahres befiel ihn aber eine ernstliche Krankheit; längere Zeit mußte er von der Bühne fern bleiben. Vom 27. Dezember 1665 bis 21. Februar 1666 blieb das Theater geschlossen. Welcher Art Molières Krankheit war, ist mit Sicherheit nicht zu sagen. Doch scheint sein Übel, das nicht bloß damals, sondern auch später öfter auftrat, von der Bruft ausgegangen zu fein. Er wurde durch fortwährenden Suften gequalt, durch Beflemmungen und Atemnot; öfters versagte seine Stimme vollständig. Gegen Ende seines Lebens wird er auch unter Magenbeschwerden viel zu leiden gehabt haben; denn wir wiffen, daß er fich nur von Milch ernähren konnte. Sein frankhafter Zustand, der sich mit der Zeit immer mehr verschlimmerte, hatte aber gewiß auch seelische Ursachen; die ersten Unläffe können wir bis in diese Zeit verfolgen. Abgesehn von den heftigen Angriffen, die er von Seiten seiner Feinde zu erleiden hatte, erfuhr er auch von einer Seite, von der er es wohl am wenigsten erwarten fonnte, bittere Kränfung und herbe Enttäuschung.

Die Kämpfe, in die Molière verwickelt-worden war, hatten ihn frühzeitig zu anderen Litteraten in Beziehung gebracht, welche sich teils ablehnend, teils zustimmend verhielten. Unter den letzteren lernten wir bereits Lafontaine und Boileau kennen. Es entspann sich bald ein wirklich freundschaftliches Berhältnis zwischen Molière und diesen Schriftstellern. Wenn auch Boileau in einigen Fragen mit Molière nicht ganz übereinstimmte er war im strengeren Sinne des Wortes Klassiker, ein ausgesprochener Gegner der italienischen sowie der altstrazösischen Poesie, er konnte dem possenhaften Element, welches dei Molière gar oft neben dem satirisch-komischen eine Rolle spielte, keinen Geschmack abgewinnen —, so gab er sich doch vollständig Rechenschaft über die litterarische

Bedeutung bes großen Komikers und nahm jedesmal feine Partei, wenn er angegriffen wurde. Mit Lafontaine, Boileau und einigen anderen, zu benen fich auch fein alter Jugendfreund Chapelle gesellte, tam er mehrmals in der Woche in einer von Boileau gemieteten Wohnung der Rue du Vieux Colombier zusammen. Auch in der Wirt= schaft zum weißen Lamm, im Lothringer Kreuz versammelten sich die Freunde häufig zur Unterhaltung. In Diesem Kreise ging es oft viel ausgelassener zu, als man es von Dichtern der klaffischen Beriode auf den erften Blick anzunehmen geneigt sein könnte. Zu diesen Männern hatte auch bald ein hochstrebender junger Dramatiker Fühlung gewonnen, der berufen war, eine ausschlaggebende Rolle in der tragischen Poesie zu spielen, Racine. Er war noch ziemlich jung, als er zu Molière in Beziehung trat. Unser Dichter erwies ihm badurch einen großen Dienst, daß er seine Tragodie der "Feindlichen Brüder" für sein Theater aufnahm. Auch seinen ,Alexander' ließ er ein Jahr später auf der Bühne des Palais Royal aufführen. Doch scheint Racine mit dieser Aufführung nicht zufrieden gewesen zu sein. Molières Truppe spielte ihm zu einfach und wußte nach seiner Ansicht den heroischen Ton nicht gut genug zu treffen. So entschied er sich benn plot= lich dazu, die Tragodie den Rivalen Molières, ben Schauspielern des Hôtel de Bourgogne zu übergeben. Und er that es, ohne seinen Freund vorher zu benachrichtigen. Es war also ein richtiges Komplott, das er sich mit ben Schauspielern des feindlichen Theaters zu schulden kommen ließ. Als folches wurde es von Molière auch empfunden. Er antwortete dadurch, daß er dem Dichter den ihm früher zugesicherten Gewinnanteil nicht zukommen ließ. Es war dies am 18. Dezember 1665. Am 27. schloß das Palais Royal wegen Molières Erfrankung seine Thore. Wir

werden uns wohl nicht täuschen, wenn wir annehmen, daß der Berrat des Freundes auch mit dazu beitrug, Molières Gesundheit zu erschüttern. Von dieser Zeit an waren beide Dichter verseindet. Kacine machte die Sache dadurch noch schlimmer, daß er etwa fünfzehn Monate nachher die Du Parc, in welche er sich verliebt hatte, veranlaßte in das Theater des Hôtel de Bourgogne überzugehen. Er brauchte sie zur Kreierung der Kolle der Andromache. Molière verzieh ihm niemals, wenn er auch objektiv genug war, seine Berdienste als Tragiker wohl anzuerkennen. Übrigens wurde Racine auch in dieser Beziehung seinem ehemaligen Freunde gerecht. Boileau that sein Möglichstes, um die früheren Freunde wieder zu versöhnen. Aber wenn auch äußerlich das Verhältnis der beiden im Laufe der Zeit erträglich wurde, kühl ist es bei alledem geblieben.

Der Verrat des Freundes war es nicht allein, der Molière so tief kränkte. Zwischen seiner Frau und ihm stand nicht alles so, wie es hätte sein sollen. Mochten auch die Gerüchte, welche seit den großen Versailler Festen über ihre Untreue umliesen, übertrieben sein, eines steht seit: sie war außerordentsich sokett und ihr größtes Versatte.

fest: sie war außerordentlich kokett und ihr größtes Ber= gnügen war es, sich von jungen Herren den Hof machen zu lassen. Molière seinerseits war eifersüchtig und em= zu lassen. Molière seinerseits war eifersüchtig und empfindlich, infolgedessen auch mißtrauisch. Er machte seiner Frau bittere Vorwürfe über ihr Verhalten, das nur zu den schlimmsten Deutungen Anlaß geben konnte. Sein reizdares Temperament wird ihn wohl häusig zur Heftigkeit hingerissen haben. Armande dagegen ließ sich solche Waßeregelung nicht gefallen. Sie war hochmütig und wird wohl mit kaltem Spott die Vorwürse ihres Mannes zurückgewiesen haben. Sie waren grundverschiedene Naturen; mit seinem leidenschaftlich zärtlichen Herzen empfand er das Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden; er war ihr mit dem weitesten Vertrauen entgegengesommen; statt aber liebevolle Hingabe zu sinden, stieß er auf ein kaltes, egoistisches, eitles Wesen, das nur im äußeren Glanz und But Bestiedigung kand. Er hätte am liebsten still in der Zurückgezogenheit, allein mit ihr und für seine Kunst leben wollen, sie dagegen war gefallsüchtig und empfand das Bedürsnis in der Gesellschaft zu glänzen; sie wußte, daß ihr pikantes Wesen, ihr prickelnder Wit namentlich den Männern gesiel, und suchte nun die Bestiedigung dieser Eitelkeit. So mußte sich denn Molière fortwährend in seinen innersten Gesühlen verletzt fühlen. Sein zur Hyposchondrie neigendes Wesen wird ihm alles noch viel schwärzer vorgemalt haben als es war; er fühlte sich tief unglücklich.

Dieser trüben Stimmung suchte er, als echter Dichter, Herr zu werden. Er schuf ein Werk, worin er das Unglück seiner Liebe zum Ausdruck brachte. Es war Der Mifanthrop'. Man muß diefes Werk als Ausfluß der traurigen, durch Krankheit, Migmut und Sorgen hervorgerufenen damaligen Stimmung des Dichters verstehen. Freilich ist es nicht bloß das. Molière ist kein Lyriker, ber nur seinen eigenen Gefühlen in der Boesie Luft schafft. sondern ein Dramatiker, welcher allgemein gültige Charaktere ins Leben ruft, in benen die Menschheit ihre Fehler und Gebrechen wieder erkennen fann. Die Zeichnung dieser Charaftere ift bei weitem das wichtigste in Diesem Stud. Auf die Fabel selbst hat Molière noch viel weniger Ge= wicht gelegt, als in den anderen Luftspielen. Er scheint sie diesmal selbst erfunden zu haben, und ihre Einfachheit ist uns ein Beweis dafür, wie wenig er von einer verwickelten Intrique hielt. Gerade in einem solchen ganz originellen Stück fann man am besten seine Rompositionsart erfennen.

Die Fabel ist an und für sich das dürftigste, was

man sich benten fann. Gin ernster und aufrichtiger Ebel= mann, Alceste, liebt eine junge, tokette Witwe Celimene, Die sich von jedermann den Sof machen läßt. Gine Reben= buhlerin, Arsinoë, die von ihr beleidigt worden ift, deckt ihre Ränke auf. Alceste ist gewillt ihr zu verzeihen, wenn fie ihm als Frau in die Einsamkeit folgen will. Da sie sich aber weigert, verläßt er sie. Das ist in wenigen Worten der Gang der Handlung. Nur in ganz losem Busammenhang stehen damit einige wenige Spisoden. Go wird Alceste von einem anderen Anbeter Célimenes, Dronte, aufgefordert, seine Meinung über ein Sonett abzugeben, das er verfaßt hat. Er sagt ihm rundweg, daß er es schlecht findet, und wird deshalb von ihm, der sich in feiner Ehre beleidigt wähnt, gefordert. Bor das Guhnegericht geladen, läßt er sich nur sehr schwer dazu bestimmen. fich mit seinem Feinde wieder zu vereinigen. — Wir hören auch, daß Aceste einen Prozeß hat und erfahren, daß er ihn verliert. Er regt sich darüber sogar so fehr auf, daß er sich aus diesem Grunde von der Welt zurückziehen will. - Bährend in diesen Spisoden Alceste im Bordergrunde fteht, dreht sich eine andere um Célimène und Arsinoë. Diese Dame, die wir sonft gar nicht kennen, kommt nur ju bem Zwecke ju Célimène, um ihr mitzuteilen, was bie anderen Leute von ihr sagen. Und die Rokette rächt sich dadurch, daß sie ihr, der prüden Heuchlerin eröffnet, welche Freundlichkeiten die Welt von ihr zu erzählen weiß. Bur Rache dafür deckt sie nun Célimenes Ränke auf.

Uns, die wir heutzutage von einem Drama strenge Begründung aller, auch der geringsügigsten Handlungen verlangen, kommt eine solche Struktur ganz merkwürdig vor. Sie scheint auch mit souveräner Verachtung auf alle Wahrscheinlichkeit herabzublicken. Wenn auch Célimène eine sehr freie, junge Witwe ist, die gern und viel em=

pfängt, so ift es boch recht unwahrscheinlich, daß Alceste und sein Freund Philinte, Dronte und die Marquis im Hause ein= und ausgehen, wie wenn es ein öffentlicher Plat wäre. Wir wissen auch von den einzelnen Personen, von ihren Familienverhältnissen, ihrem sonstigen Leben so wenig, daß sie uns oft wie Abstraktionen vorkommen. Bei keinem Stücke unseres Dichters erscheint die Vorliebe des französischen Klassissmus für die Idee als solche, ihre Versachtung für jedes Beiwert so klar und deutlich. Sie ist aber auch der Grund, weshalb das Stück zweifellos kalt anmutet.

Was bezweckt aber Molière, wenn er nicht durch die Handlung interessieren will? Es fommt ihm nur auf die Charakterstudie an. So läßt er denn einige scharf ge= zeichnete Gestalten vor uns aufsteigen: Alceste, der mahr= heitsliebende, die Falschheit bis in die Form der Rotluge und des gesellschaftlichen Kompliments verabscheuende, in seiner Leidenschaft für das Wahre und Natürliche jeden Rompromiß verachtende, edle Mensch, der aber fein Daß und feine Grenze kennt und jeden haßt, der nicht fo handelt wie er; Célimène, die kokette, spöttische, gefallsüchtige, keines warmen Affetts fähige Schöne, welche mit den Empfindungen ihrer Anbeter wie eine Rate mit ber Maus spielt, die sie töten will, welche sich nicht entschließen fann zu sagen, wem sie ihre Gunft erweist, weil sie fürchtet, dadurch die Unbetung der anderen zu verscherzen; ihr gegenüber Arfinoë, die ältere, preziöse, sprode Heuchlerin, welche die anderen tadelt, sich selbst aber für eine Beilige halt, welche fromm betet, aber ihrem Dienstpersonal gegenüber Robeit und Beig befundet, die fich über den Schein einer Unanftandigfeit entfett, aber recht viel Ginn für bie "Realität" zeigt.

Molières Bestreben geht nun bahin, diese Charaftere in Lagen zu bringen, in welchen sie sich scharf abheben.

Wie wird sich ein Mann wie Alceste benehmen, wenn er mit Leuten zusammenkommt, die Unbekannte mit Lobes= erhebungen und Liebenswürdigfeiten überschütten und gleich als ihre besten Freunde rühmen? Oder wie wird er sich verhalten, wenn er, der Tadler, aufgefordert wird, ein pointenreiches, preziöses Gedicht zu bewundern, das er herzlich schlecht findet? Wie wird er den frivolen, galanten, von sich eingenommenen, boshaften Marquis begegnen? Was wird er thun, wenn er einen Prozes verliert? Wie wird er, der starre, an strengen Grundsägen festhaltende, mit unglücklicher Sucht nur immer das Schlechte und Traurige an den Menschen aufspürende Misanthrop handeln, wenn er verliebt ist? Alceste — verliebt! Wie ist das möglich? Am interessantesten stellt sich das Problem, wenn er eine Frau liebt, die gerade die ihm entgegengesetzten Eigenschaften hat. Und so stellt denn Molière Célimène bem Alceste gegenüber. Welch ein Kampf muß sich in der Seele eines Mannes wie Alceste entspinnen, wenn er eine solche Kokette mit der ganzen Leidenschaft seines edlen Herzens liebt? Und welch widersprechende Gefühle werden sich in ihm bekämpfen, wenn er, der bis zur Grobheit aufrichtige, als Freund gerade einen Philinte, also einen echten Vertreter der gesellschaftlichen Kompromisse hat? Wir sehen, Molière sucht nach widerspruchsvollen

Wir sehen, Molière sucht nach widerspruchsvollen Situationen, um die Gegensätze auseinander platzen zu lassen, um dramatisch zu wirken. Die Situationen sind aber den Charakteren vollständig untergeordnet; sie entspringen nicht der notwendigen Verkettung der Intrigue, sie sind fast durchweg ungenügend oder gar nicht begründet. Es sind aneinander gereihte Bilder, alle lebenswahr, bis in die seinsten Nüancen ausgearbeitet, aber nur lose mit einander verbunden.

Molière hatte ursprünglich seinem "Misanthropen" noch

ben Nebentitel "Der hypochondrische Liebhaber" (l'atrabilaire amoureux) gegeben. Aus der Wahl dieses Titels scheint hervorzugehen, daß er dem Liebesproblem in seinem Stück ganz besonderes Gewicht beilegte. Es ist auch äußerst interessant: Der bittere Kampf zwischen einer ganzen Lebens=anschauung und der Liebe. Alcestes Ideals ist die Wahr=heit um jeden Preiß; Célimène ist durch und durch falsch. Gerade, frei heraus ist seine Devise; Célimène sucht jeder freimätigen Auseinandersetzung aus dem Wege zu gehen. Er liebt die Einsamkeit; sie lebt nur für die Gesellschaft. Er ist eisersüchtig im höchsten Grade; sie kokettiert mit jedermann. Wenn er zornig ist, läßt er sich durch die Leidenschaft hinreißen, er poltert und tobt; Célimène ist ihrer selbst stets Herrin und hüllt die bissigsten Vosheiten in die höflichste Form. — Und trop dieses schärsften aller Widersprüche liebt er sie von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Er kennt ihre Fehler, er verabscheut sie, er macht ihr die bittersten Vorwürse, aber deshalb sie verlassen?

"— — — Kann ich's benn, Gauklerin? Kann ich so leicht entrinnen meinem Kerker? Drängt auch zum Haß mein Wille mächtig hin, Ist nicht ber Wille meines Herzens stärker?"

Lieben, wen man nach seinen sonstigen Grundsätzen hassen müßte, diese widerspruchsvolle Lage hätte von einem Traziser leicht tragisch gewendet werden können. Molière wird gewiß in seinem Innersten das Tragische dieser Lage ebenso herausgefühlt haben wie ein anderer. War doch diese Situation eigentlich seine eigene Armande gegenüber. Auch sie war kokett, frivol, gefallsüchtig. Durch ihr kaltes, gefühlloses Wesen trieb sie ihn, den Jähzornigen, der auch die Wahrheit und Geradheit stets in seinem Leben als Ibeal versolgte, zum äußersten. Er selbst war Alceste in den Scenen mit Célimène, und mit welchen Empfindungen

wird er die Rolle auf der Bühne gespielt haben, wenn er sich seiner eigenen Frau gegenübersah, welche die Célimène entzückend, unwiderstehlich wiedergab. Das Unglück seines Lebens war es, das er vor dem ganzen Publikum selbst spielte.

Aber er war viel zu sehr Komiker, als daß er im Tragischen dieser Situation untergegangen wäre. Die Folgewidrigkeit ist und bleibt komisch. Er war objektiv genug, um daß nicht zu vergessen, wenn es sich um ihn selbst handelte. Und er lachte über seine eigene Thorheit. Er, der große Menschenkenner, der die Fehler der anderen so scharf satirissierte, er verschonte sich selbst nicht und lächelte über seine eigene Schwäche. Es ist daß Lächeln deß Humors, daß Lächeln unter Thränen, daß dem Misanschrenen seinen eigentümlichen Reiz verleiht. Zugleich ist es aber dieser Humor, der den Misanschrenen seinen eigentümlichen Reiz verleiht. Zugleich ist es aber dieser Humor, der den Misanschrenen sulfum unverständlich macht. Daß Volk versteht den Humor nicht, es lacht nie über sich selbst. Der Humor ist ein Erzeugnis der seinsten Kultur und der höchsten Moral.

So wird es uns nicht wundern, daß so viele sich die Frage vorgelegt haben, ob denn Molière den Misanthropen hat lächerlich machen wollen. Gewöhnlich ist der Träger der Titelrolle in seinen Stücken die Person, über die geslacht wird, deren Fehler oder Schwächen verspottet werden. Konnte man aber nun annehmen, daß Molière den Misanthropen lächerlich machen wollte? Bei Alceste handelt es sich ja nicht ausschließlich um diese Folgewidrigkeit in der Liebe, die ihn in Zwiespalt mit seiner Lebensauffassung bringt. Alceste ist ein durchaus edler Charafter, ein Mann, der die Wahrheit höher achtet als alles, "denn dem Charaftervollen entschlüpft kein Wort, das nicht von Herzen geht," er haßt die Phrasenmacher, er verabscheut

bie Schmeichler, er ist nicht fähig, auch in seinem eigenen Interesse irgend einen Schritt zu unternehmen, ber nicht mit der vollen Rechtlichfeit im Ginflang ftunde. Wenn auch seine Sittenreinheit zur Sittenftarrheit wird, wenn auch die Erkenntnis, daß sein Ideal sich in der Welt nicht verwirklicht, ihn zur Schwermut führt und er sich ein= bildet, daß auf der Welt nur Unrecht, Gelbftfucht, Lüge und Falschheit zu finden ist, wenn er auch über die Maßen poltert und tobt, so ist er deshalb doch nicht lächerlich, wie der Held einer Komödie es gewöhnlich ist. Es ist gewiß unberechtigt, Molière den Vorwurf zu machen. er habe die Tugend, die zu weit gehe, lächerlich machen wollen. Ging er boch felbst in seinem ganzen Wirken benselben Ibealen nach wie Alceste! Er selbst haßte alles Falsche und Widernatürliche, er verabscheute die Bose und ben eiteln Schein. Aus bem Grunde war er gegen die Preciosen, die Marquis, die Heuchler zu Felde gezogen. Wie könnte man annehmen, daß er nun gerade den Befämpfer dieser Fehler, auch wenn er zu weit ginge, lächer= lich machen sollte? Freilich darf man anderseits nicht glauben, daß er Alcefte zu einem Belben im vollen Ginne bes Wortes machte. Molière war wie alle Menschen seiner Zeit im Grunde genommen eine magvolle Ratur. Übertreibung erschien ihm, so lange er in voller Gemütsruhe, vernünftig und flar die Dinge überschaute, thöricht. In seinen Komödien weiß er auch stets das verständigste Maß zur Geltung zu bringen. In seinem Privatleben indes war es anders. Bei all seiner Gute war er reizbar und jähzornig, er konnte den Widerspruch nicht ertragen und wetterte gegen die, welche sich ihm entgegensetzen, mochte es sich auch nur um Rleinigkeiten drehen. In der Berfailler Stegreiffomodie hat er fich felbst so auf die Buhne ge= bracht, und wir seben, daß er in seinen Ausdrücken nicht

wählerisch war, wenn der Zorn ihn überkam. Und doch mußte ihm sein Haß jeder Übertreibung sagen, daß es nicht vernünftig war fo zu handeln. Sein melancholisches und hypochondrisches Temperament, das mit zunehmenden Jahren sich verschärfte, mußte ihn leicht dazu führen, die Dinge schwarz zu sehen. Und dennoch sagte ihm der gesunde Menschenverstand, daß es thöricht sei, sich solcher Schwarzsechracei hinzugeben; er mußte das Bedürfnis fühlen, das gegen anzukämpfen. So war er denn häufig im Widersspruch mit sich selbst. Temperament und Vernunft rangen mit einander, und es war bald das eine, bald das andere Element, welches den Sieg davon trug. Diesen Kamps, der in seinem Inneren tobte, hat er in seinem Misansthropen dargestellt. Er ist nicht Alceste allein, aber auch nicht Philinte, sondern bald der eine, bald der andere; das Temperament sprach in ihm in Alcestes Ton, und die Vernunft brachte die Sinwände Philintes vor. Diese Zweisteilung — so klar sie auch für den ist, der Molidres Leben kennt — ist für den gewöhnlichen Zuschauer, der das Stück unbefangen und ohne Vorkenntnis liest, nicht vers ständlich. Das Stück ist zu subjektiv, um dramatisch wirks sam zu sein; der Zuschauer sucht nach des Dichters Meinung und findet sie nicht herauß; nur der Litterat, der Einsgeweihte kann das Lustspiel nach jeder Richtung würdigen. So hat denn der "Misanthrop" das größere Publikum nie zu erwärmen vermocht, während zeitgenössische Schriftsteller in ihm ein Meisterwerk ersten Ranges sahen. Für Boilean ist Molidre stets der Dichter des "Misanthropen" gewesen; er zog dies Stück sogar dem "Tartuffe" vor und prophezeite, daß es die Nachwelt ganz besonders soben würde. Auch die verschiedenen gereimten Zeitungen priesen die Komödie, beren hohe Moral, so sagt die eine, an eine Predigt ersinnere. Das gewöhnliche Publikum des Palais Royal

fand aber an dem Stücke kein besonderes Gefallen. Noch bie sechste Borstellung "Don Juans" hatte mehr Leute ins Theater gelockt als die zweite des "Misanthropen". Bei Hofe konnte der Dichter das Stück wegen der Trauer um Die Königin Mutter nicht einmal geben. Später war ber rechte Zeitpunkt verpaßt.

Natürlich fehlte es wiederum nicht an solchen, die behaupteten, Molière habe Porträts von Zeitgenoffen auf die Bühne gebracht. Der Herzog von Montaufier, so hieß es, habe sich im Alceste wieder erkannt. Er hatte schon der Mue. de Scubery für den Megabate im ,Grand Cyrus' als Vorbild gedient. Die Beschreibung seines Charafters im großen Roman hat nun ganz gewiß einige Züge zu Molières Alcest geliefert. So konnte der Dichter schon allein durch das Medium des Romans einige Charafterzüge Montausiers verwendet haben. Er war ein ehrenhafter, etwas heftiger Mann, ber unbefümmert um die Folgen die Wahrheit sagte und die Schmeichler haßte. Durch ähnliche Eigenschaften zeichnete sich auch Boileau aus, und so hieß es auch, daß er im Misanthropen abkonter= feit sei. Die Art, wie Alceste die Berse Drontes fritisiert, erinnert auch gewiß an einige bekannte Aussprüche des Gesetzgebers des Parnaß. Freilich versteht es sich von selbst, daß Molière bei Erschaffung der Gestalt Alcestes sich nicht ängstlich an ein Borbild klammerte; die Züge, die er bei Bekannten und in sich selbst fand, vereinigte er zu einem Gesamtbilde, dem sein Genius eigenartiges Leben einhauchte. Man darf nie vergessen, daß Molière selbst in seiner Stegreiffomobie von Berfailles fagte, wenn ihm etwas das Schreiben von Lustspielen verleiden könnte, sei es die Sucht seiner Zeitgenoffen, überall in seinen Luftspiel= personen wirkliche Porträts zu wittern. Nur in recht wenigen, sehr leicht erkennbaren Fällen hat er es gethan.

Sonst paarte sich natürlich bei ihm wie bei jedem Dichter die Phantasie mit der Beobachtungsgabe und schuf eigen=

artige neue Gebilde.

Der Misanthrop' ist das flassischste Stück Molières. Den denkbar größten Gegensatz zu ihm bildet das Luft= spiel, welches unmittelbar nach ihm gedichtet und aufgeführt wurde. Zwei Monate nachher, am 6. August 1666, ging Der Arat wider Billen' (le Médecin malgré lui) über die Bühne. So getragen und vornehm der Ton des "Misan= thropen', so lustig und ausgelassen ist Der Arzt wider Willen', die tollste Posse unseres Dichters! Und wenn beim eben besprochenen Stück die Handlung in den feinsten Rreisen, im Salon einer eleganten Dame sich abspielt, so bewegen wir uns hier unter rohen Bauern oder biederen Bürgern. Wenn dort die strengsten Gesetze der klassischen Kunst eingehalten werden, so findet hier Scenenwechsel statt; das Stück ist reich an Beiwerk episodischer Art, es geht in letter Linie auf ein altfranzösisches Fabliau zurück. Freilich ist es ausgeschlossen, daß Molière unmittelbar auf den "Vilain mire", den "Bauern als Arzt" — so heißt der Titel dieses Fabliau — zurückging. Ein französischer Dichter zur Zeit Ludwigs XIV. las keine altfranzösischen Texte. Eher möglich ist es, daß er eine dramatische Bearbeitung dieses Fabliau als Farce kannte oder auch, daß er nur die Anekdote, die im Bolksmunde lebte, gehört und verwertet habe. Die Geschichte des Bauern, der burch Prügel ge= zwungen wird Arzt zu werden, ift sehr alt. Molière machte den Bauern zu einem biederen Holzhauer, der früher in seiner Jugend bei einem Arzt in Dienst gestanden und so verschiedene gelehrte Ausdrücke aufgeschnappt hat, die er nachher verwertet. Seine Frau ist nicht etwa, wie im Fabliau, eine Ablige, sondern eine brave Bäuerin, und es ist nicht des Königs Tochter, welche krank ist und für die

ein Arzt gesucht wird, sondern Lucile, die Tochter eines Parifer Bürgers Géronte. So ift die ganze Sphäre bes Stückes in das Bürgerliche herabgedrückt. Molière hat es trefflich verstanden, die Situation dadurch komischer zu ge= stalten, daß die Bürgerstochter nicht etwa wirklich frank ift, wie im alten Fabliau, wo sie eine Gräte verschluckt hat, sondern nur die Kranke svielt, um einen Mann nicht heiraten zu muffen, den ihr Bater ihr aufdrängen will. Es ist also der Grund ihrer Krankheit wiederum derselbe wie in der Liebe als Arzt' und im Fliegenden Arzt'. Es ift überhaupt mehr als wahrscheinlich, daß Molière zu Dieser Bosse einfach seinen "Fliegenden Arzt" verwertete. Die Namen sind zum Teil gleich; es sind sogar in einzelnen Ausdrücken Ahnlichkeiten zu verzeichnen. Und mit dem Stoff des "Fliegenden Arztes' verband er wohl eine ältere, von ihm schon in der Proving verfaßte Posse, die er auf Grund des alten Fabliau gedichtet, ben "Fagotier". An= flänge an Rabelais, technische Motive aus der Stegreiffomödie, Spötteleien über die Arzte kamen hinzu, um das Stud zu einer der genialften Boffen zu machen, die bas Theater fennt.

Wenn wir uns die Komik des Lustspiels klar vergegenswärtigen, so erhalten wir sofort den Eindruck des echt Possenshaften, das durch die Verbindung von Dummheit und Witzen wirken sucht. Sganarelle hat wieder einmal seine Frau Wartine weidlich durchgeprügelt. Um sich an ihm zu rächen, giedt sie ihn bei Leuten, die zufällig des Weges kommen, um für die erkrankte Tochter des Herrn Géronte einen Arzt zu suchen, als einen außerordentlich berühmten Heilstünstler an. Freilich müsse man ihn oft durchhauen, das mit er seine Kunst eingestehe. Gerontes Leute versuchen es zuerst gütlich mit ihm; da Sganarelle aber nicht darauf eingeht, so greifen sie zu dem Stock und gebrauchen dieses

Mittel so lange, bis er wohl oder übel sich bereit findet, den Arzt zu spielen. Und es gelingt ihm vortrefflich, denn er ift ein wahres Genie in seiner Art. Ein anderer wäre als Schwindler sofort entlarvt worden; dank seiner großartigen Dreistigkeit weiß er es aber so einzurichten, daß er ben Leuten fortwährend Sand in die Augen streut. Bon Medizin versteht er eigentlich nichts; doch durch sein sicheres Auftreten, durch die paar Brocken Latein, die er früher gelernt hat und mit denen er um sich wirft, durch sein geschicktes Ausnuten der Dummheit anderer weiß er den Streich, der gegen ihn gespielt werden sollte, nicht blog unschädlich zu machen, sondern sogar zu seinem eigenen Vorteil auszubeuten. Er macht sich überall einen Namen, verdient viel Geld und läßt es sich gut gehen. Was Gérontes Tochter betrifft, so treibt er zuerst allen möglichen Hokus Pokus mit ihr; als er aber dann erfährt, weshalb sie frank ist, heilt er sie einfach dadurch, daß er sie mit dem Geliebten zusammenkommen läßt. Er spielt also dieselbe Rolle, wie der Diener des Liebenden im Fliegenden Arzt' und der Liebende selbst in der Liebe als Arzt. Indes mit einer Entführung braucht bas Stück nicht zu endigen, weil der Liebhaber plötlich Briefe bekommt, die ihm eine große Erbschaft ankündigen, und der Vater nun nichts mehr gegen die Beirat einzuwenden hat.

In diesem tollen Stücke, das jest noch die Zuschauer in die ausgelassenste Laune versetzen kann, ist die Hauptsache natürlich das possenhafte Element. Doch sehlt es auch hier nicht an Seitenhieben auf die Ürzte. Sobald Molière auf sie zu sprechen kommt, kann er den Spott nicht unterdrücken. Für den Urzt ist das Kleid die Hauptsache. So erkundigt sich der Holzhauer Sganarelle, als er gezwungen wird den Urzt zu spielen, zuerst danach, ob er denn auch seinen Talar bekommen werde. Beinahe

ebenso wichtig als das Aleid ist die gelehrt scheinende Sprache; schon das furchtbarste Kanderwelsch kann genügen, wenn es nur auf den Patienten Eindruck macht. Endlich muß sich der Arzt als Anhänger der Regeln des Hipposkrates bekennen und kann auch nur dann seine Ratschläge erteilen, wenn er gut bezahlt wird. Dies alles weiß Sganarelle, und diese seine Kenntnis der Verhältnisse benutzt er, um danach zu handeln. Wir werden sehen, daß Molière noch in manchen Stücken auf dieselben Dinge zu sprechen kommen wird.

Einstweilen mußte er aber für den König arbeiten. Um die Wende des Jahres 1666 gab Ludwig XIV. wieder glänzende Feste. In seinem Schloß zu Saint Germain en Lave veranstaltete er vom Dezember bis Februar großartige Festlichkeiten. Alle Schauspielertruppen der Hauptstadt wurden zu ihm berufen. Mehrere Dichter und Künstler mußten sich dazu hergeben, ein prächtiges Ballet mit Liedern zu inscenieren. In diesem "Musen= ballet' follten — das war der Hauptgedanke — die Gott= heiten bes Parnasses und die Künste, die unter dem großen König blühten, vor dem Monarchen auftreten und ihm huldigen. Der König selbst trat auf, ebenso die Größten bes Hofes; das ganze mythologische Schaugepränge wurde in Bewegung gesetzt, um das Fest zu verschönern. Molière war beauftragt einige kleinere Stücke zu dichten, die berufen waren das Ballet zu unterbrechen. So verfaßte er benn ,Mélicerte', das , fomische Hirtenstück' (Pastorale comique) und den , Sizilianer'. Es waren lauter leicht hingeworfene, zu dem Zweck der Unterhaltung des Hofes bestimmte Stücke. Die "Pastorale comique' hielt Molière selbst nicht einmal für würdig der Nachwelt überliefert zu werden. "Mélicerte" gab er sich nicht die Mühe zu voll= enden; doch ift dieses Stück in seiner Art recht anziehend.

Zwei Nymphen bewerben sich um die Gunft eines jugendslichen Hirten, der ihnen selbst eine anspruchslose Hirtin vorzieht. Die Liebesscenen sind zwar etwas preziös ge= halten, aber es liegt doch ein folcher Duft von Zartheit über dem Ganzen ausgebreitet, zugleich ironisiert der Dichter in der Rolle des alten plumpen Lycarsis, des Baters des Hirten, so wißig die Gattung, in der er sich versucht, daß wir auch heute noch mit Vergnügen das Stückchen lefen. — Am gelungenften ift aber gewiß ,ber Sizilianer', ber zum Schlusse der großartigen Feste gegeben wurde. Es ift weder eine Posse noch ein Intriguenstück noch eine Sittenkomödie, auch feine Baftorale; es bildet vielmehr eine Gattung für sich, die wir sonst nicht bei Molière finden. Ein romantischer Sauch durchweht das reizende Stückchen, das an manche Komödien Alfred de Muffets erinnert. Ein französischer Edelmann wirbt um die Gunft einer griechischen Sflavin, die von ihrem Herren, einem eifersüchtigen Sizi= lianer, ängstlich vor jedem Berkehr mit der Außenwelt ab= geschlossen wird. Um ihr nahezukommen, verkleidet er sich als Maler, denn er hat in Erfahrung gebracht, daß Don Pedro ihr Bildnis malen laffen will. So hat er, von feinem Diener unterftüt, der die Aufmerksamkeit Don Bedros auf andere Dinge lenkt, reichlich Gelegenheit, der Schönen den Hof zu machen; es gelingt ihm fogar schließ= lich fie zu entführen. Ballets und Serenaden unterbrechen anmutig das in schöner, poetischer Sprache abgefaßte reizende Spiel.

Wenn diese Wirksamkeit als Hofpvet den Dichter zeitweise von anderen ernsteren Arbeiten vielleicht zurückgehalten haben mag, so wäre es doch falsch sich vorzustellen, daß er sie als eine unangenehme Last empfunden hätte. In den herrlichen Sälen der Königspaläste, in den prachtvollen, feenhaft erleuchteten Gärten mit seiner Truppe aufzutreten, wenn Seine Majestät selbst in den Ballets tanzte, wenn er Gelegenheit hatte alle Großen des Hofes zu unter= halten, war ihm bei seiner Empfänglichkeit für Bracht und Glanz gewiß außerordentlich angenehm. Der König belohnte seine Mühe stets. Gerade diesmal war er besonders freigebig. Er zahlte ber Truppe zwei Jahre ihrer Penfion aus, dazu vergütete er ihre Reisekosten und schenkte ber Molière und der de Brie zwei reichbesette Mäntel. Für ben Dichter war es ferner von hohem Rugen, sich dem König unentbehrlich zu machen. So durfte er hoffen, auch seine satirischen Angriffe unter dem Schute bes Monarchen wagen zu dürfen. Augenblicklich war ihm frei= lich nicht kampflustig zu Mute; das Verbot von "Tartuffe" und Don Juan' brückte ihn noch schwer. Das Verhältnis zu seiner Frau war immer noch äußerst gespannt. Zu ben oben angegebenen Gründen, welche die Entfremdung herbeiführten, war ein neuer hinzugekommen. Molière hatte einen jugendlichen Schauspieler namens Baron, in bem er großes Talent entdeckt hatte, bei sich aufgenommen und ließ ihn wie einen eigenen Sohn erziehen. Die große Fürsorge, die er für ihn an den Tag legte, scheint bei Armande einen gewissen Reid erzeugt zu haben. Gie be= handelte Baron schlecht. In der Mélicerte war dem jungen Künstler die Rolle des Hirten Myrtil anvertraut worden; er spielte sie nicht gerne und benahm sich ungebührlich. Armande sette ihn zur Rede und gab ihm eine Ohrfeige. Darüber empört hatte ber junge Baron ben König um die Erlaubnis gebeten, sich vor dem Schluß der Feste zurückzuziehen. Er war dann grollend wieder in die Brovinztruppe zurückgetreten, der er früher angehört hatte. Auch dies verstimmte Molière gegen seine Frau. Wie wenig erfreulich das Verhältnis der beiden Gatten damals war, ergiebt fich auch baraus, daß Molière seiner Fran

nicht, wie früher, liebevoll die Rollen anvertraute, die ihren persönlichen Eigenschaften am besten lagen. So mußte sie sich im "Sizilianer" mit einer unbedeutenden kleinen Partie begnügen.

Und zum seelischen Schmerz gesellte sich körperliches Leiden. Am 10. Juni 1667 wurde der Dichter schwer krank. Sein Leiden war so ernster Art, daß man sogar

an seinem Aufkommen zweifelte.

## In der Schule der Alten und im Dienste des Königs

Molière mußte Ruhe haben. Der letten Jahre Arbeit und Sorge war zu groß gewesen: Körper und Geist waren erschöpft. Das Jahr 1667 bedeutet einen Stillstand in des Dichters Thätigkeit. Außer dem , Sizilianer', der im Januar Dieses Jahres in Saint Germain vor dem König aufge= führt worden war, wurde in dieser Zeit kein neues Stück von ihm gegeben. Von seiner Krankheit genesen zog er sich im August nach Auteuil bei Baris in ein Landhaus zurück: er hoffte in der Einsamkeit wieder zu Kraft und Ge= fundheit zu gelangen. Seine Freunde suchten ihn häufig bort auf; Boileau, Lafontaine, Chapelle wetteiferten mit= einander, um ihm wieder Lebensmut und Lebensfreude ein= zuflößen. Auffällig ist es, daß seine Frau nicht bei ihm weilte. Aus dem uns erhaltenen Inventar der Möbel Dieses Landhauses sehen wir, daß Armande nicht einmal ein Bett in der Wohnung ihres Mannes zur Verfügung hatte. Sie blieb in Baris in der Rähe der Bühne, und ihr Mann fah sie nur bei Proben und Aufführungen. Molière litt schwer unter diesen traurigen Verhältnissen. Zeitgenoffen wiffen zu berichten, daß er häufig seinen Freunden Chapelle und Rohaut sein Herz ausschüttete, und wenn auch die Worte, die ihm in den Mund gelegt werden, nicht alle authentisch sein können, so ist doch die durch sie wiedergegebene Stimmung echt. "Ich habe mich entschlossen,"

so hätte er gesagt, "mit ihr zu leben, wie wenn sie nicht meine Frau wäre. Aber wenn Ihr wüßtet, was ich leide, so hättet Ihr Erbarmen mit mir. Meine Leidenschaft ist berart geworden, daß sie sogar ihre Interessen mitleidig wahrnimmt. Und wenn ich erwäge, daß es mir unmöglich ist, zu überwinden, was ich für sie fühle, so sage ich mir zugleich, daß sie vielleicht dieselbe Schwierigkeit empfindet, ihre Reigung zur Koketterie zu bekämpfen, und ich fühle mich eher bereit sie zu beklagen, als zu tadeln. Ihr werdet mir sagen, daß man Dichter sein muß, um auf diese Weise zu lieben, aber meinerseits glaube ich, daß es nur eine Art zu lieben giebt, und daß die Leute, welche dergleichen Feinheiten nicht empfunden haben, auch niemals wirklich geliebt haben. Alles, was auf der Welt vorgeht, findet in meinem Herzen Beziehungen zu ihr; meine Gedanken find mit ihr so beschäftigt, daß mich nichts zerstreuen kann, wenn fie fern ist ... "Und er machte sich Vorwürfe, ihr nicht alles geben zu können, was zum Glücke eines häuslichen Lebens notwendig sei. Anderseits beklagte er sich bitter über den Mangel an liebevollem Entgegenkommen bei ihr. Sie lasse ihn mitleidslos in seiner Bein; sie, die nur vom Wunsch beseelt sei, im allgemeinen zu gefallen, lache über seine Schwäche. Und als seine Freunde ihm gute, vernünftige Ratschläge gaben, antwortete er, daß es ihm nicht möglich sei, den Geboten der Vernunft zu folgen, wenn die Leidenschaft ihn ganz in Banden halte. Das Unglück, mißverstanden zu werden, und in der heißgeliebten Frau nicht gefunden zu haben, was er ersehnt hatte, tiefe Ent= täuschung und zugleich auch quälende Eifersucht folterten den armen, von schweren körperlichen Leiden heimgesuchten, durch den heißen Kampf erschöpften Dichter. Er, der ohnehin zur Hypochondrie neigte, sah sich immer mehr von den schwarzen Wolken der Melancholie umdüstert. Wie

hätte er in dieser Stimmung neue Werke schaffen können, um die Menschen zum Lachen zu bringen! Mag ihm immerhin die Lust zum Schaffen gesehlt haben, die komische Muse ließ ihn nicht völlig aus ihren Banden, wenn er auch die erzwungene Ruhe mehr zum Studium benutt haben wird. Die Alten scheinen es gewesen zu sein, die seine Aussmerksamkeit in Anspruch nahmen. War es Boileau, der ihn hauptsächlich auf Plautus und Terenz hinwies? Wir wissen es nicht. Er kann sich schon früher mit diesen Dichtern beschäftigt haben, doch ist es vielleicht nicht zusfällig, daß er gerade im Jahre nach seiner Krankheit mit zwei Dichtungen hervortrat, die das Studium des Plautus zur Boraussetzung hatten, mit dem "Umphitryon" und dem "Geizhals".

Mit dem Stoffe des "Amphitryo" hatte sich schon ein anderer zeitgenössischer Dichter beschäftigt. Rotrou hatte in seinen ,Deux Sosies' zur selben Zeit wie Corneille in seinem "Cid ein zugfräftiges Stud geschaffen, bas noch lange Zeit nachher, zumal wegen seines großen scenischen Apparats das Entzücken des Publikums bildete. Vielleicht wiesen Molières Schauspieler gerade wie beim Anlag des Don Juan' ihren Chef auf den Borteil, den ein Konkurrenzstück für die Theaterkasse bieten würde. Dieser äußere Anlag hätte mit dazu beigetragen, daß der Dichter die Amphitrypsage nochmals bearbeitete. Es versteht sich, daß Molière den Stoff ganz anders behandelte wie Plautus. Das Stück des römischen Dichters war bei aller Komik einzelner Scenen doch fein Luftspiel im eigentlichen Sinne des Wortes. Hatte es doch vor allen Dingen den Zweck. Jupiter zu feiern und die Erzeugung bes Herfules zu ver= herrlichen. Die mythologischen Ereignisse, deren Darstellung von dem römischen Bolfe mit Begeisterung entgegengenommen werden konnte, mußten ein französisches Bublikum aus

bem XVII. Jahrhundert natürlich gleichgiltig lassen. So drängt denn Molière entweder das mythologische Element in den Hintergrund oder er ironisiert es auf seine und witzige Art. Der ganze Gegenstand war ja wie dazu geschaffen, die Götterwelt des Altertums zu bespötteln. Der schaffen, die Götterwelt des Altertums zu bespötteln. Der Vater der Menschen, der um einer leichtsinnigen Liebelei willen vom hohen Olymp heruntersteigt, um mit der Frau eines thebanischen Feldherrn Liebeleien anzusangen, hat schon an sich etwas Komisches für uns moderne Menschen. Wir können nicht mehr an die Ehre glauben, die Jupiter dem Amphitryo dadurch anthut, daß er seine Gestalt annimmt, um bei seiner Frau Eingang zu sinden. Uns erscheint die ganze Sache recht unmoralisch. Molière hat es auch sehr wohl gefühlt, hält sich aber dabei nicht auf. Die ganze Sache ist in nur ein Scherz deuft er und Die ganze Sache ist ja nur ein Scherz, denkt er, und so behandelt er sie als unterhaltende Aleinigkeit. Schon der Prolog, den er selbständig hinzugedichtet, versetzt und in diese Atmosphäre. Merkur ruft die Nacht herbei und fordert sie auf, ihre Fahrt durch die Lüfte zu verlangsfamen, damit der große Gott Jupiter die Freude der Liebe in Alcmenen's Armen voll auskosten könne. Und die beiden Gottheiten sagen einander Liebenswürdigkeiten, und machen über den Bater der Menschen und Götter Besmerkungen, die in seltsamem Widerspruch zu ihrer Eigenschaft als Himmelsbewohner stehen. Am selben Ton leichter Frivolität und galanter Spötterei hält Molière das ganze Stück hindurch sest. Während Jupiter in Amphitryos Gestalt die Gunst Alcmenens genießt, nimmt Merkur die Gestalt von dessen Diener Sosie an; er ängstigt den armen Kerl und haut ihn durch, wenn er seine Rechte als wahrer Sosie geltend machen will. Die Verwickelung ist höchst spaßhaft. Die wirklichen Personen können gar nicht verstehen, was vorgegangen ist. Als der wirkliche Amphitryo

vom Feldzug nach Sause zurückfehrt, wundert er sich, daß seine jung vermählte Frau so erstaunt ift, daß er schon zurückgekommen. Er legt es ihr als Gleichgiltigkeit aus, während Alcmene nur deshalb sich wundert, weil der falsche Amphitryo, mit dem sie in zärtlicher Umarmung die ganze Nacht zugebracht, eben von ihr Abschied genommen hat. Sie verstehen einander nicht, und so kommt es denn nach langer, peinlicher Auseinandersetzung jum Streit zwischen den beiden sich leidenschaftlich liebenden Gatten. Ebenso wirft Cleanthis ihrem Mann Sofie vor, daß er fie bei der Beimkehr nicht begrüßt, und doch war es Merkur, der Gott, von dem nicht zu erwarten war, daß er von der keifenden Alten, die ihr Mann kaum selber beachtet, Rotiz genommen hätte. Die Migverständnisse werden immer ärger, da beide Frauen niemals wiffen, ob fie die wahren oder falschen Amphitryos oder Sosies vor sich haben, ja sich nicht einmal vergegenwärtigen können, daß es mahre und falsche giebt. Amphitryo kommt bereits mit seinen bewaffneten Freunden herbei, um den vermeintlichen Betrüger, der ihm feine Ehre raubt, zu töten; da macht sich Jupiter kenntlich. Bon der Wolfe, auf welcher er thront, herab lehrt er ihn, daß eine Teilung mit Jupiter nichts Entehrendes habe, und daß es nur rühmlich sein könne, der Rebenbuhler des Herrn der Götter zu sein. Der Diener Sosie weiß am Schluffe bas rechte Wort zu finden, das den Sinn des ganzen Luftspiels refümiert: Herr Jupiter versteht es die Pille zu vergolden, und bei hohen Herrschaften ist es in gewissen Dingen immer das beste, nichts zu sagen.

Kotrou hatte es noch nicht verstanden, den Stoff mit Fronie zu durchtränken, wie Molière es thut. Doch finden sich bei ihm schüchterne und unbeholsene Ansähe dazu, welche der Weister vorzüglich auszubeuten verstand. Molière modernisierte seinen Stoff, indem er seinem Amphitryo und seiner Alcmene die Empfindungen von Sbelseuten aus seiner Zeit andichtete. Alcmene hat ihrem Gatten gegenüber nicht mehr die Unterwürfigkeit der römischen Matrone, die noch bei Rotrou zu sinden ist; so sehr sie ihn liebt, sie nimmt seine unberechtigten Vorwürse doch sehr pitiert auf; sie fühlt sich in ihrer Ehre höchst beleidigt, als er sie der Unstreue anklagt, und ist durch die noch so süßen Vorte Jupiter-Amphitryos, der sie zu beschwichtigen sucht, nur äußerst schwer zu versöhnen. Sedenso ist Amphitryo jetz ganz anders als in den früheren Stücken; er beugt sich nicht gehorsam unter den Willen Jupiters; er ist auch am Schlusse, als er weiß, wer ihn hintergangen, der beleidigte Shemann, und wenn er auch mit dem Schwert sich nicht auf den Gott stürzen kann, so ist sein eisiges Schweigen beredt genug. Und die Liebesscenen sind ganz im damaligen Stile gehalten: Jupiter erörtert ebenso spitzsindig den Unterschied zwischen der Liebe zum Gatten und zum Liebhaber, als man es im Hötel Rambouillet that.

Doch liegt die Originalität Molières nicht bloß in der Modernissierung und Fronisierung, sondern auch in der stärkeren Betonung des Komischen. Sein Diener Sosie ist eine köstliche Figur; sei es, daß er seiner Laterne, die ihm die Alcmene vorstellen soll, den Bericht von Amphitryos Thaten zur Probe wiederholt, bevor er ins Haus eintritt, sei es, daß er sich selbst beglückwünscht ein Hasensuß zu sein, da er sonst mit dem Dieb, der ihm seinen Namen und seine Person raubt, ein schreckliches Gericht abhalten würde: er erregt überall die ausgelassenste Heitekt. Namentlich die Scenen mit Cleanthis, seiner biedern Ehehälfte, die Molière selbständig erfunden hat, um hier wie in so manchen Komödien die Handlungen der Herrschaft durch die Dienstboten in niedrigerer Sphäre wiederholen zu lassen, vornehmlich diese Scenen sind von ausgezeichneter

Komik. Sie lieben sich nicht sonderlich, die beiden Ghegatten; so fürchtet denn Sosie, als er nicht weiß, ob er für sich handelt oder ein anderer für ihn, am allermeisten, er möchte vielleicht, ohne es zu wollen, zu zärtlich mit seiner Alten gewesen sein. Das könnte doch üble Folgen haben, meint er; denn nur im Rausche hätte er sich so weit verzessen fönnen, und im Rausche erzeugte Kinder seien gewöhnlich nicht viel wert.

Und nicht bloß die Behandlungsart, auch die Form ift meisterhaft. In freiem Bersmaß, so wie Lafontaine es in seinen Fabeln gebrauchte, ift die Komödie geschrieben, und der Stil ift fo frisch, so schalthaft, so witig, daß es eine Freude ift, das kleine Meisterwert zu lefen. Der pikante Eindruck des Stückes wurde dadurch noch erhöht, daß die Zeitgenossen sich nicht die Analogie verhehlen konnten, welche zwischen den Liebschaften Jupiters und denjenigen des Königs bestand. Gerade damals hatte Lud= wig XIV. mit der Frau von Montespan ein neues Verhältnis angefangen, und es werden wohl manche von der Ehre, die dadurch dem Gatten zuteil wurde, ebenso gedacht haben, wie Sosie. Über gewisse Dinge nichts zu fagen. sei das Vernünftigste, so sprach man wohl, aber lachte sich dabei ins Fäustchen. Es versteht sich, daß Molière keine Satire beabsichtigte, aber er hatte gewiß nichts dagegen, wenn auch dieser Gedanke, der sich vielleicht nur flüchtig in Blick und Geberde auszusprechen wagte, stillschweigend verstanden wurde. Das Stück, das im Palais Royal zuerst gegeben wurde, tam nur zweimal vor dem Hofe zur Aufführung. Beiderseits wird man gedacht haben, daß es besser sei, unter diesen Verhältnissen an eine solche Materie so wenig als möglich zu rühren.

Es ist eigentümlich, daß die beiden einzigen Komödien unseres Dichters, in denen der Chebruch auf die Bühne

gebracht wird, gerade in die Zeit fallen, in welcher Molière von seiner Frau getrennt lebte. Auf den "Amphitryon" folgte , George Dandin', ber für den Rönig und ben Sof in Versailles zum erstenmale am 18. Juli 1668 aufgeführt wurde. Der Friede von Aachen war gerade geschlossen worden, und der König wollte seinen Hof durch ein prach= tiges Schauspiel dafür entschädigen, daß in diesem Jahre wegen des Feldzugs die Karnevalsfeste weniger glänzend ausgefallen waren als sonst. Gine auserlesene Gesellschaft hatte sich in Versailles versammelt. An dreitausend Ber= sonen aus den höchsten Kreisen waren geladen worden; sogar der papstliche Nuntius, die Botschafter und Kardinäle von Bendome und Ret waren anwesend. Herrliche Ballets, üppige Gelage, zauberhafte Beleuchtung, Wasserwerk und Theater sollten die Gafte in Entzücken versetzen. Und Molière war natürlich auch berufen, durch seine unver= wüftliche Komit die Gesellschaft zu beluftigen. Das Stück, welches er für diese Gelegenheit zur Aufführung brachte, war auf den frivolen Kreis, vor dem es die Feuerprobe bestehen sollte, wie zugeschnitten. Wie im "Amphitryon" macht er sich auch im "George Dandin' nicht viel aus der Moral. Aber wenn im eben besprochenen Werk die mythologische Umgebung und die feine Fronie, die das ganze Lust= spiel burchzieht, uns in eine ferne Welt entrückt, an welche wir ben gewöhnlichen Maßstab anzulegen uns nicht veranlaßt fühlen, find wir in diesem Stück in der realen Welt. Und die Unbarmherzigkeit, mit welcher der arme Bauer, der zu seinem Unglück eine Adlige geheiratet hat, von seiner Frau, beren Liebhaber, seinen Schwiegereltern und fogar feiner Kammerzofe behandelt wird, kann in uns das Gefühl der reinen Komik nicht ganz aufkommen lassen. Denn es läßt sich nicht leugnen: Molière hat hier dem Geschmack seines adligen Bublikums eine zu große Nachgiebigkeit erwiesen.

Er wußte, daß er dankbare Zuhörer finden würde, wenn er am häuslichen Unglück eines eingebildeten Bauern die ganze Verve seiner Komik auslassen würde. Von der Erswartung auf diesen zu leichten Erfolg ließ er sich in der seelischen Abspannung, in der er sich gerade befand, hinsreißen und brachte Scenen auf die Bühne, denen wir vom moralischen Standpunkte unseren Beifall nicht mehr geben können.

Auch dieses für den Hof bestimmte Lustspiel ging auf frühere Arbeiten zurück. Es ift nur eine Erweiterung und Bervollftändigung seiner ,Gifersucht des Beschmierten'. Welchen Weg Molière seit dieser Zeit in äfthetischer Hin= sicht zurückgelegt, können wir aus dem Vergleich beider Stude fofort ersehen. Der Bauer und seine Frau find jett lebensvolle Personen, nicht mehr Typen wie im früheren Stück. George Dandin ist nicht bloß irgend ein beliebiger Trunkenbold, der in der Ehe unglücklich ist, sondern ein reicher, propiger Bauer, der aus Ehrgeiz eine arme Adlige geheiratet hat, beren Eltern burch diese Verbindung ihre zerrütteten Vermögensverhältnisse wieder ausbessern wollten. Und Angélique ist nicht irgend eine treulose Frau, die mit einem farblosen Valère auf den Ball gehen will und sich um ihren Mann den Kukuk kümmert, sondern eine auf ihre Abstammung stolze, anmaßende, kokette adlige Dame, die mit perfider Schlauheit sich immer aus der Schlinge zu ziehen weiß, wenn ihr Mann sie mit ihrem Liebhaber trifft. Auch dieser ist ein rechter Aristokrat, in seinen Manieren ebenso tadellos als in seiner Gesinnung frivol und in seinem Benehmen gegen den Plebejer frech, sogar brutal. Aus dem unbedeutenden Schwiegervater Gorgibus ist die wunderbar gelungene Figur des alten Herrn von Sottenville geworden, dem Molière auch seine Chehälfte, Frau von Sottenville aus dem Geschlechte derer

de la Prudoterie beigesellt hat; beide Gestalten aus einem Guß, auf ihr hochachtbares Geschlecht und ihre unantastbare Familiengeschichte stolz, in Sachen der Ehre keinen Spaß verstehend, aber auch in der Form keine Übertretung duldend. Und aus dem unbedeutenden Dienstmädchen Cathau ist ein listiges und freches Kammerkätzchen geworden, das die Liebe des braven, aber einfältigen Lubin vortrefslich auss

zubeuten versteht, um seiner Herrin auszuhelfen.

Ebenso wie die Charaftere der Personen vertiest, sind die Situationen erweitert worden. Angélique zeigt sich nicht sofort als die ehrvergessene Gattin, die nachts ihrem Liebhaber nachläuft, von ihrem Manne ausgesperrt wird, ben Selbstmord simuliert und dann im Augenblick, wo ihr Mann hinaustritt, um zu sehen, was mit ihr vorge= gangen, wieder ins Haus hineinschlüpft, um ihn nun vom Fenster aus des lüderlichen Wandels anzuklagen. Diese der Novelle Boccaccios entnommene Scene, die den ganzen Inhalt des früheren Stückes ausmachte, ist jest erst im dritten Afte die Krönung der verschiedenen Streiche Angéliques. Die beiden ersten Aufzüge bereiten sie vor. Schon zweimal hat sich der arme George Dandin bei seinen Schwiegereltern über das Benehmen seiner Frau beklagt. Im ersten Aft hat er durch den dummen Lubin erfahren, daß Clitandre seiner Gattin ein Stelldichein gegeben; dem Jüngling ift es aber leicht geworden sich vor den Schwieger= eltern zu rechtfertigen, benn ihm, bem Abligen, glaubt man aufs Wort, während man vom Bürgerlichen unabweisbare Thatsachen verlangt. Im zweiten Aufzug hilft sich durch ihre dreifte Geiftesgegenwart Angélique selbst aus der Not, als George Dandin mit den Eltern herbeikommt und den Elitandre im Augenblick ertappt, wo er von ihr Abschied nimmt. Sobald sie ihren Mann erblickt, spielt sie die Entrustete und thut so, als ob sie einem unverschämten,

zudringlichen Besucher die Thüre weisen müsse. Und George Dandin ist wiederum der Blamierte. So ist es für den Ürmsten keine ganz neue Demütigung, wenn er im dritten Akte von den Eltern gezwungen wird, vor seiner Frau niederzuknien und sie im Nachtgewand, die Schlasmüße auf dem Kopf, barfuß, ein Licht in der Hand um Berzeihung zu bitten.

Unter diesem Eindruck läßt uns Molière. Die adligen Zuschauer werden sich bei diesem Anblick wohl frank ge= lacht haben; wir können uns des Mitleids mit dem armen Manne nicht erwehren, denn seine Einfalt rechtfertigt ein solches Los keineswegs. Es fehlt dem Stück an poetischer Gerechtigkeit. Dieser Mangel ist vielleicht zum Teil in ber trostlosen Stimmung zu suchen, in welcher ber Dichter fich damals befand. Seine Erlebnisse mochten ihm die Unschanung beigebracht haben, daß es Verhältnisse im menschlichen Leben giebt, in denen die Gerechtigkeit kein Wort mitspricht. Freilich hat er sich selbst in George Dandin nie und nimmermehr auf der Bühne dargestellt, aber wenn er das Unglück des armen Mannes, der von seiner koketten Frau so hintergangen wurde, auf die Bühne brachte, konnte ihm eine gewisse Analogie mit seinem Ge= schick nicht entgehen. So mochte er vielleicht in dieser Galgenhumorstimmung wie zum Trot sich denken: nun, so lacht denn über den armen Thor, der so dumm gewesen ist, sich sein eigenes Unglück zu bereiten. "Dh George Dandin! George Dandin, was haft Du gethan? Das fommt davon, wenn man eine schlechte Frau hat!" Dieser bittere Schmerzensschrei kommt viel zu häufig vor, als daß Molière — natürlich bei allem großen Unterschied nicht dabei an seine eigene analoge Lage gedacht haben könnte.

Die Grundstimmung des Stückes war zwar eine traurige, doch Molière wußte durch seine gewöhnlichen

Theaterkniffe auch bei biesem Stoffe Heiterkeit zu erregen. Bei den meisten Stücken, die er schnell hinwarf, hat er bergleichen technische Motive angewandt. Als z. B. George Dandin seinen Diener Colin, den er am Fenster erblickt, auffordert, schnell zu ihm herunterzukommen, springt er sofort zum Fenfter hinaus; in der Dunkelheit findet er aber seinen Herrn nicht, ebenso wenig wie George Dandin ihn. Die Sache eilt; es handelt fich darum die Eltern zu benachrichtigen. Aber sie finden einander gerade lange nicht. Die Dunkelheit der Bühne ist überhaupt ein vor= treffliches Mittel, solche Bühnenspiele zu veranlassen. So benutt fie benn Molière, um am Anfang besselben Aftes die einzelnen Versonen einander suchen zu lassen; sie treffen natürlich immer die Verkehrten. Clitandre nimmt statt ber Angelique die Claudine in die Arme, während Lubin statt seiner treuen Rammerzofe die Angélique umarmt. Nachher als George Dandin selbst herauskommt, hält ihn ber dumme Bauerntölpel für die Beiggeliebte und erzählt ihm ins Gesicht, welchen Streich man mit ihrem Herrn vorhat. Dabei füßt er ihm inbrünftig die Hände und thut ihm schön, bis George Dandin ihm eine ordentliche Maul= schelle verabreicht. Lubin zeigt überhaupt eine besondere Geschicklichkeit darin, George Dandin zu verraten, was man mit ihm vorhat. Schon zweimal vorher hat er es gethan. Diefes Motiv, einen gerade jum Bertrauten der Blane ju machen, die man zu seinem Verderben geschmiedet hat. kommt bei Molière häusig vor. Auch die Brügel verachtet er nicht, wenn er durch sie Beiterkeit erregen kann. Alls Angélique mit ihrem Geliebten überrascht wird, thut fie, als ob fie ihn fortjage, aber die Schläge, die fie ihm zu versetzen sich den Anschein giebt, fallen alle auf Dandins Rücken; ein richtiger Clownstreich, der aber gewiß seine Wirkung nicht verfehlte. — So konnte es benn kommen,

daß dieses im Grunde traurige Stück doch luftige Heiterkeit hervorrief. Dem Berfasser brauchte deshalb doch nicht fröhlich zu Mute zu sein. Denn die Anwendung technischer Motive hängt keineswegs von der Gemütsstimmung des Betreffenden ab.

In diese ernste Stimmung fällt auch das zweite Stück, welches Molière dem Studium der Alten verdantte, Der Geighals' (l'Avare). Aus Blautus' Aulularia entnahm der Dichter das Wesentliche der Fabel. Er fand bort einen Beizigen, der einen Schatz vergraben hat und der seine Tochter einem Manne geben will, welcher sie ohne Mitgift zu nehmen bereit ift. Die Tochter hat aber einen anderen im Sinn. Nun geschieht es, daß des Beighalses Schatz von einem Diener gestohlen wird. Der Geizhals vermutet den Thäter im Verführer seiner Tochter und macht ihm die schlimmsten Vorwürfe, die dieser aber alle auf sein, dem Geizigen übrigens unbekanntes Berhalten der Tochter gegenüber bezieht. Diese dürre Fabel ist aber nicht das einzige, was Molière dem Plautus entnimmt. In Einzelheiten hält er sich auch an diese Vorlage. Wenn er den Geizhals die Taschen seines Dieners unter= suchen oder wenn er ihn seinen Schmerz über das Ber= schwinden des Schapes im Monolog ausdrücken läßt, thut er es in derfelben Weise wie Plautus. Anderseits erfindet er aber manche Züge, die bei Blautus nicht vorhanden waren. Des Römers Geizhals war ein armer Schlucker. Molière denkt sich, daß das Laster des Geizes besser bei einem Manne zum Ausdruck fommen dürfte, der die Mittel hätte viel Geld auszugeben, und macht deshalb seinen Harpagon zu einem vermögenden Berrn, der über einen großen Saushalt verfügt. Er hat Lakaien und Dienst= mädchen, Roch und Kutscher, Pferde und Wagen, er hält sich sogar einen Saushofmeister. Aber wie ist es um sie

bestellt! Die Lakaien haben zerrissene oder beschmutte Kleider; der Koch muß zugleich den Dienst als Kutscher versehen; die Pferde sind so schlecht genährt, daß sie kaum aus dem Stall herauskommen können, und Harpagon steht im Ruse, sein Personal schlecht zu bezahlen und zu beshandeln. Er glaubt jeden Augenblick, daß man ihn bestiebt ftiehlt, und durchsucht seinen Leuten die Taschen und wirft sie auf den bloßen Verdacht, sie könnten etwas entwendet haben, aus dem Hause. So kommt uns dieser reiche Harpagon viel geiziger vor als der arme bei Plautus. Eine ebenso glückliche Ünderung ist es, wenn Molière seinen Geizhals den Einfall haben läßt ein großes Soch= seitsessen zu geben. Es ist dies wirksamer, als wenn der Geizhals bei Plautus seinen künftigen Schwiegersohn selbst veranlaßt, die Spesen für das Hochzeitsessen auf sich zu nehmen. Harpagon zeigt sich bei der Gelegenheit natürlich von der sparsamsten Seite. Er läßt sein Personal antreten und giebt ihm die allerpeinlichsten Katschläge. Beim Puten der Wohnung sollen sie ja nicht an den Möbeln zu sehr herumreiben, da sie so zu schnell abgenutzt würden. Wenn keine Allendassen eine Allsche fartkannnen oder andrechen beim Abendessen eine Flasche fortkommen oder zerbrechen sollte, will er sie vom Lohn des Dienstmädchens abziehen. Die Lakaien, die bei Tische auswarten sollen, werden streng angehalten, nur dann den Gästen zu trinken zu geben, wenn man sie ein paar Mal gerufen habe, und nicht zu vergessen, den Wein tüchtig mit Wasser zu mischen. Zum Essen sind ungefähr zehn Personen eingeladen, doch soll der Koch nur auf acht rechnen, denn "was für acht genug ift, reicht auch für zehn." Und das Essen selbst soll mögslichst einfach ausfallen. Harpagon rät etwas zu wählen, wovon man nicht zu viel essen kann, was sich schwer in den Magen legt, etwa ein recht fettes Hammelragout oder eine Topfvastete mit Kastanien.

Der Geighals foll sich aber noch von anderer Seite zeigen. Molière begnügt sich nicht damit, ihm eine Tochter zu geben; er macht ihn auch zum Bater eines Sohnes. Und fein Sohn hat gerade die entgegengefetten Gigenschaften. Verschwenderisch und luxusliebend stolziert er in den teuersten Aleidern einher und macht fortwährend Schulden; sogar mit Wucherern läßt er sich ein. Den Gedanken, gerade ben Bater bes Jünglings zu einem folchen auf Wucherzinsen ausleihenden, schmutzige Geldgeschäfte treibenden Spekulanten zu machen und mit seinem Sohn zusammentreffen zu lassen, hat Molière einer zeitgenössischen Romödie, der Belle plaideuse' von Boirobert entnommen. Zwischen Vater und Sohn vermittelt ein Dritter, sodaß keiner von beiden eine Ahnung hat, mit wem er eigentlich Geschäfte treibt. Auch der Vermittler kennt die Verwandt= schaft beider nicht. Bei Molière wird die komische Wirkung badurch erhöht, daß der Vermittler, Simon, Harpagon vor feinem Sohne ahnungslos ins Geficht fagt, daß der Mann, bem er die Geldsumme borgen folle, fich anheischig gemacht habe, seinen Alten binnen acht Monaten ins Jenseits befördern zu laffen. Und Harpagon, ahnungslos, daß er selbst gemeint ift, erklärt, daß er das wohl verstehe, und meint treuherzig, die Menschenliebe zwinge einen häufig, den Personen Freude zu machen, denen man Freude be= reiten könne. Wie ihnen zu Mute ist, als sie erfahren, um wen es sich handelt, kann man sich benken. Gegen= seitig werfen sie sich haarsträubende Verschwendung und nichtsnutige Liederlichkeit oder unersättliche Geldgier und verruchte Halsabschneiderei vor. Seine Durchtriebenheit in bergleichen Wucher-Runftstücken zeigt Harpagon besonders badurch, daß er die Summe, die er auszuleihen vor hat, nicht vollständig bar geben will, sondern zum Teil unter der Geftalt von altem Gerümpel, bessen er entledigt sein möchte — auch dies ein Zug, der schon bei Boirobert vorstam, den aber Molière vorzüglich zu verwerten gewußt hat.

Mit dem Gang der Handlung haben diese einzelnen Episoden kaum etwas zu thun. Dem Dichter kommt es auch hier nicht barauf an, eine bramatisch spannende Hand= lung vorzuführen, sondern ein möglichst vollständiges Charafterbild des Geizhalses zu geben. Diese einzelnen Scenen nehmen fich wie ebensoviele Genrebilder aus. Dem Geizigen, der seine Tochter verheiraten will und die Sochzeit vorbereitet, und dem Geizigen, der Wucher treibt, konnte man als drittes Bild den Beizigen, der felbst verliebt ift, an die Seite stellen. Dieser Zug war neu und fand sich nicht bei ben Borgängern bes Dichters. Er ist auf ben ersten Blid befrembend. Der alte, sechzigiährige Sarpagon, der nur für sein Geld Interesse hat, soll in ein junges Madchen verliebt sein und fie heimführen wollen? Das nimmt sich recht unwahrscheinlich aus. Molière hat diesen Bug nur erfunden, um die den Mann beherrschende Leiden= schaft einer ganz entgegengesetten, der Liebe, gegenüberzu= stellen. Wie wird sich ein verliebter alter Geizhals benehmen? Dieses Problem reizt ihn, und er führt es sehr interessant durch. Es verfteht sich, daß Harpagon nicht wie ein junger Marquis Fensterpromenaden unternimmt; er bedient sich einer alten, in verdächtigen Liebesdiensten wohl erfahrenen Vermittlerin und sucht durch sie näheres über die Dame, die er im Auge hat, zu erfahren. Natürlich ift es die Frage der Mitgift, die ihn vor allem beschäftigt. Co ohne weiteres will er sich nicht binden. Mit dem Umstand, daß sie außerordentlich sparsam ist, kann er sich nicht begnügen. Eine Mitgift, bestehend aus den Ausgaben, welche die künftige Frau nicht machen wird, das ist ihm lächerlich: man fann doch nicht etwas guittieren, was man nicht empfängt. Außerdem möchte er die ganze Angelegenheit so billig als möglich zu Ende führen. Will man aber heiraten, so muß man doch einmal vorher seine Braut einladen; dem ift nicht zu entgehen. Um zwei Fliegen auf einen Schlag zu treffen, lädt sie nun Harpagon zu dem Effen ein, das er ohnehin dem Bräutigam seiner Tochter giebt. Als die Braut ihn besucht, denkt er nicht baran, ihr Erfrischungen anzubieten. Auch daß er Brautgeschenke machen muß, hat er übersehen. Er geht äußerst vorsichtig in der Behandlung der ganzen Angelegenheit zu Werke. Der große Altersunterschied macht ihm Sorge; er erfundigt sich mehrmals nach den Neigungen seiner Zu= fünftigen; Frosine muß ihm alles in sehr rosigen Farben erscheinen lassen, damit er keine Einwände mehr mache. Sobald ihm aber sein Schatz gestohlen wird, vergißt er sofort seine Liebe. Die ganze Heiratsgeschichte ist ihm gleichgiltig.

So unwahrscheinlich die Liebe Harpagons auf den ersten Blick erscheint, so natürlich ist seine Sorge um ben Schatz, den er vergraben hat. Sier konnte Molière seiner Vorlage bei Plautus nicht soviel Neues hinzufügen. Das Bild des um seinen Schatz besorgten Geizhalses ist beim römischen Dichter vorzüglich. Bielleicht erscheint Plautus' Euflio noch argwöhnischer als Harpagon. So wechselt er, aus Furcht, sein Schat möge ihm gestohlen werden, fort= während sein Versteck. Auch kann er sich nicht vorstellen, daß ein Reicher ohne Hintergedanken seine Tochter heiraten wolle; wenn der Reiche sich dem Armen gegenüber freund= lich gebärde, habe es immer einen Grund, meint er. Auch als ihm der Bräutigam von einem schönen Trinkgelage vorschwärmt, wird er mißtrauisch. Wie wäre es, wenn er ihn unter den Tisch trinfen wollte, um ihm dann in der Trunkenheit sein Geheimnis zu entlocken? Harpagon zeigt bei folchen Unläffen fein Migtrauen. Daß Unfelme feine

Tochter heiraten wollte, brauchte ihm nicht merkwürdig vorzukommen, da er ja reich war, und vor dem über= mäßigen Trinken fühlte er sich wohl so sicher, daß er die Trunkenheit nicht zu befürchten brauchte. Sein Mißtrauen zeigt sich hauptsächlich darin, daß er fortwährend bei dem geringsten Geräusch erschrickt und in den Garten hinaus= läuft, um zu sehen, ob man den Schat nicht entdeckt habe. Ganz plöglich unterbricht er ein Gespräch, um sich nach dem teuern Golde umzusehen. Und wenn Leute mit einander flüstern, meint er sofort, daß sie von seinem Schate sprechen, daß sie sich verabreden, ihn zu bestehlen. Als ihm sein Geld wirklich gestohlen wird, hegt er gegen die ganze Welt Verdacht. Als Maître Jacques den Haus= hofmeister als den Dieb angiebt, ist Harpagon sofort über= zeugt, daß er es sein muß, obgleich er kurz vorher noch auf seine Treue geschworen, obwohl keinerlei Grund vor= liegt und die Angaben Maître Jacques' höchst zweisel= hafter Natur sind. Und alles, was Balère sagt, deutet er auf fein Geld.

Zum Mißtrauen gesellt sich bei ihm wahnsinnige Leidenschaft. Er liebt sein Geld wie eine Liebste; sein Schat ist sein Hugapfel. Als er ihn versliert, ist er geradezu toll. Er läuft planlos herum; er will das ganze Haus auf die Folter spannen; keine Strafe der Welt, meint er, sei groß genug für solch ungeheuere Missethat. Gehe sie straslos aus, dann sei das Heiligkte nicht mehr sicher. Auch das Publikum, das ihn anglotz und lacht, hält er für Mitwisser, für Mitschuldige: "Nurschnell, schnell, Schutzeute her, Büttel, Profosse, Untersuchungsrichter, Daumenschrauben, Galgen und Henterscherle! Die ganze Welt will ich hängen lassen, und wenn ich mein Geld nicht wieder sinde, dann häng' ich mich selbst dazu."

Auch diese übertriebene Komif sand Molière bei Plautus vor. Er übertrumpste sie noch. Harpagon ist nicht mehr natürlich, wenn er sich selbst anpackt und sich selber zuruft: "Gieb mir mein Geld heraus, du Schurke!" oder sich auf den Boden wirft und sich tot, sogar begraben wähnt. Auch in der größten Verzweislung wird man sich nicht so benehmen, wenn man dei Sinnen ist. Und wenn man es nicht ist, wenn man verrückt ist, wirft man nicht mehr komisch, sondern ist bemitleidenswert. So dürste es denn sür den Schauspieler schwer fallen, durch diesen berühmten Monolog ästhetische Wirkung zu erzielen. Entweder wirft er übertrieben possenhaft oder er verfällt ins Tragische. Weder das eine noch das andere paßt aber zum übrigen.

Neben dem Charafter Harpagons sind in Molières "Geizhals" auch die anderen Personen fein nüanciert. Daß ein so hallstarriger Vater verstockte Kinder haben muß, die auch an ihren Leidenschaften mit angeerbter Zähigkeit festhalten, wird und nicht wundern. Elife ift fein ge= fügiges, gehorsames Mädchen wie Orgons Tochter im "Tartuffe". Ihrem Vater leistet sie mit kecker Stirne Widerstand, wenn er sie gegen ihre Neigung verheiraten will. Sie hat auf eigene Faust ihre Liebesintrigue mit Balère eingefäbelt, der sich in das Haus Harpagons als Haushofmeister eingeschlichen hat, um in ihrer Nähe zu fein; fie ift bereit, ihm überall hin zu folgen, und fümmert sich nicht um etwaige Rücksichten auf die Familie. Auch ihr Bruder Cleante ift von derartigen Sorgen frei. Er lebt viel mehr außerhalb des Saufes als bei feinem Bater; je weniger Geld er zur Verfügung hat, desto unbekummerter wirft er es zum Fenster hinaus. In der Wahl der Mittel fennt er keine Strupel, wenn er Marianne zur seinigen machen will; auch vor der Flucht mit ihr wird er sich nicht

scheuen. Bon seinem Bater läßt er sich nichts mehr ge-fallen. Alle Achtung vor seiner Autorität hat er verloren; mit Grobheit und Spott weift er feine Borwurfe guruck. So ift benn bank ber Leidenschaft, die den Bater voll= ständig beherrscht, der Familiensinn aus diesem Hause völlig geschwunden. Fremd, ja seindlich stehen die Kinder dem Bater gegenüber. Und der Friede ist auch unter dem Hausgefinde nicht zu finden. Nur die Furcht vor dem Forne des Herrn hält die Zucht einigermaßen aufrecht. La Flèche, der Lakai des Sohnes, würde ein teuflisches Bergnügen darin finden, den Alten zu bestehlen; Maître Jacques, der Koch und Kutscher zugleich, behauptet zwar, er habe trot allem noch eine gewisse Zuneigung für Harpagon: nach seinen Pferden sei er ihm das Liebste auf ber Welt. Nichtsbestoweniger freut es ihn ungemein, ihm ins Gesicht zu sagen, was die Leute Boses von ihm reden; er erspart ihm kein Witzchen und möchte gar zu gern, wenn er nicht ein Hasensuß wäre, in das Gelächter der Stadt mit einstimmen und ihn auch einen "Geizhals, Anicker, Wucherer und Halsabschneider" nennen. Übrigens ist Maître Jacques eine der prächtigsten, derbkomischen Gestalten von Molières Theater, eine köstliche Mischung von pfifsiger Einfältigkeit, schlauer Gutmütigkeit und seiger Großsprecherei. Auch der Liebhaber Valère ist keine thyische Figur. Schon der Umstand, daß er sich ins Haus des Vaters seiner Geliebten eingeschlichen hat, um auf diese Weise seine Liebespläne besser ausführen zu können — ein Bug, den Molière wie einiges andere noch den Suppositi Ariosts entnommen zu haben scheint — schon dieser Um= stand unterscheidet ihn von gewöhnlichen Liebhabern. Auch sehlt es ihm an deren sonstigem, sehr empfindlichem Ehrsgefühl, sonst würde er sich in diese erniedrigende Stellung, wo er fortwährend schmeicheln und friechen muß, um sich

zu behaupten, nicht hineinfinden können. Auch Marianne, die Geliebte Cléantes ift nicht farblos; sie ist ein gutmütiges, bescheidenes Mädchen, das sich nur, um ihre Mutter nicht zu betrüben, zu einer Heirat mit Harpagon hergiebt, aber im Augenblick, wo sie den Geliebten in ihrer Nähe weiß, auch zeigt, daß sie entschlossener That fähig ist. Von allen Personen des Stückes hat vielleicht Frosine, die Vermittlerin, noch am meisten stereotypische Züge; nichtsdestoweniger hat Molière auch diese Gestalt außerordentlich lebenswahr darzustellen gewußt. Die schleichende und schmeichelnde, auf ihren Vorteil zuerst des dachte, die Schwächen der anderen ausnutzende, geschwäßige, in moralischen Dingen wenig strupulöse Alte ist ein Typus, den man im Leben häusig antressen fann.

So zeigt sich auch im Geizhals' Molière in der Charafteristik der Personen als Meister. Auf die Fabel selbst und den Gang der Handlung, auf die Lösung des Stückes hat er wie immer wenig Sorgfalt verwendet. Der abenteuerliche Schluß namentlich, wo die unnatürlichsten Wiedererkennungsscenen stattfinden, ist heutzutage auf der Bühne nicht mehr zu ertragen. Als Banges qe= nommen ist das Stück sehr unwahrscheinlich. Man versteht wohl, warum der Künstler Molière alle die ver= schiedenen Züge, die wir einzeln untersucht haben, zusammen= getragen hat, um den Geiz Harpagons in grelles Licht zu rücken; nichtsbestoweniger bleibt die Figur diefes fechzigjährigen, schmutigen Geizhalses, ber ein junges Mädchen unbefannter Familie und recht zweifelhaften Bermögens heiraten will, der fich Lakaien, einen Haushofmeifter und mehrere Dienstboten hält, wenig lebenswahr. Warum sucht er sich nicht eine gute Partie aus und warum schränkt er seinen Haushalt nicht ein? Auch ift die Grundstimmung dieses Stückes wie die des George Dandin eigentlich traurig.

Die Gestalt des Harpagon ist zu mürrisch und grämlich, um volle Heiterkeit hervorzurusen; der Diebstahl, durch den sein Geiz bestraft wird, bleibt doch immer Diebstahl, und was noch schlimmer ist, ein Diebstahl, der unter Mitwissen des Sohnes vollführt wird. So viele mildernde Umstände auch vorliegen, über ein gewisses moralisches Unbehagen kommt man nicht hinaus.

Immerhin giebt es sonst in dem Stück viele Scenen, welche Heiterfeit hervorrusen. Auch hier hat Molières Bühnentechnik Großartiges geleistet. Durch Wiederholung gleicher Worte, durch Parallelismus von Frage und Antwort, durch Mißverständnisse weiß er große Wirkung zu erzielen. Dadurch werden manche seiner Entlehnungen zu eigenartigen Schöpfungen. Das Wiederholen des Wortes "ohne Mitgift", womit Harpagon alle Einwände zurückweist, die Balère gegen die geplante Heirat vorbringt, ist bei ihm ungleich wirksamer als bei Plautus oder Rotrou. Und wenn er seinen Geizhals mit Valère streiten läßt über den Schaß, den er ihm entwendet habe, und dieser seine Geliebte, jener sein Geld darunter meint, so weiß er dieses Mißverständnis viel komischer zu gestalten als der Römer.

Man hat vielfach dieses Stück eine Mosaikarbeit genannt, die Molière aus den verschiedensten älteren Komödien
zusammengestellt habe. Es ist das sehr übertrieben. Zu
Grunde liegt zwar Plautus' Aulularia, und zur Fabel
und Charakteristik des Helden hat Molière, wie wir sahen,
dem Kömer manches entlehnt, wenn auch selbskändig
verwertet. Außer dem Charakterzug, den er Boiroberts
Belle Plaideuse entnommen, beschränken sich seine anderen
Entlehnungen aus Ariosts "Suppositi" und den "Geistern"
Larivens auf Einzelheiten, die keine besondere Bedeutung
haben. Die Fabel seiner Stücke hat Molière sast

selbst ersunden. Beim schnellen Arbeiten sielen ihm eine Menge von Reminiscenzen aus seiner Lektüre oder seiner Bühnenpraxis ein, die sich unter seiner Hand zu eigensartigen Gebilden umformten, welche bald in das Gefüge des Ganzen paßten, wie wenn sie stets dafür bestimmt gewesen wären. Von einem sorgfältigen Zusammentragen aus verschiedenen Quellen kann nicht die Rede sein.

Gbenso wie die Reminiscenzen aus Lefture und Bühnenpraris flogen ihm auch beim Arbeiten die Erinnerungsbilder aus seinem eigenen Leben zu. Diese ober jene Versonen, die er kannte, oder die er nur oberflächlich gesehen, lieferten ihm den einen oder anderen neuen Zug. So ist es nicht unmöglich, daß ihm auch die Gestalt seines eigenen Baters einige Züge zum Charakter Sarpagons geliefert habe. Der alte Poquelin war ein fehr geriebener Geschäftsmann. Es ift nunmehr urfundlich festgestellt, daß er sich neben seinem Sauptgeschäft in Geldmachenschaften einließ, die ihn zwar nicht als Wucherer, aber doch als einen Mann erscheinen lassen, der es nicht verschmähte, fich durch Geldausleihen zu hohem Zinsfuß einen nicht unbeträchtlichen Nebenerwerb zu sichern. Seinen Kindern gegenüber zeigte er sich in Geldangelegenheiten fehr farg. Zwischen ihm und seinem Sohn wird es zur Zeit der Gründung des "Illustre Théâtre" wohl auch manchmal zu heftigen Scenen gekommen fein. Gegen Ende feines Lebens war er grämlich und mürrisch. Das sind Züge, die vielleicht auch mit anderen zusammen das Bild des Beizigen vervollständigen halfen. Deshalb Molière einen schlechten Sohn zu nennen haben wir feine Beranlaffung; er hat sich im Gegenteil, nach seiner Rückfehr nach Paris feinem Bater gegenüber fehr gefällig gezeigt. Nicht bamit aufrieden, ihm alle Summen, die er früher von ihm er= halten, zurückzugeben, streckte er ihm sogar, als er gegen

Ende seines Lebens infolge versehlter Spekulationen ins Gedränge gekommen war, Geld vorauß; er übte sogar die zarte Kücksicht, des Baters Empfindlichkeit dadurch zu schonen, daß er ihm das Geld durch Vermittelung seines Freundes Rohaut zukommen ließ. So brauchte der Bater nicht zu wissen, daß sein Sohn, den er früher verstoßen, ihn nunmehr unterstüßte. Die Bezahlung von Zinsen versbat er sich. Zu seiner ganzen Familie hatte überhaupt Molière seit seiner Rücksehr vortrefsliche Beziehungen. Aber er hatte auch den Schmerz, manche seiner Angeshörigen zu verlieren; der Vater selbst starb am 25. Februar 1669.

So sehr dieser Verlust Molière nahe gehen mochte, er befand sich aus anderen Gründen Anfangs des Jahres 1669 wieder in gehobenerer Stimmung. Sein Schmerzensstind "Der Tartuffe" war endlich freigegeben worden und wurde unter ungeheuerm Zudrang des Publikums außegführt. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir aus diesem Grunde in den nächstfolgenden Schöpfungen des Dichters wieder größere Lebensfreude pulsieren fühlen. Wenn man das neue Stück, das Molière für die Feste des Königs dichtete, "Monsieur de Pourceaugnac", mit dem letzen zu ähnlichem Zwecke gedichteten, mit "George Dandin" vergleicht, kommt man unwillkürlich darauf. In dieser neuen Balletkomödie, welche für die großen Festlichseiten gedichtet wurde, die im September und Oktober 1669 in Chambord veranstaltet wurden, herrscht wieder die tolle, ausgelassene Laune, die wir bereits im "Arzt wider Willen" bewunderten. "Monsieur de Pourceaugnac" ist eine ganz geniale Posse.

Ein biederer Pariser Bürger hat die Absicht, seine Tochter Julie mit einem Sdelmann aus Limoges, der den schönen Namen Pourceaugnac trägt, zu verheiraten. Nun

hat aber Julie natürlich einen anderen im Sinn, einen gewissen Erafte — eine Situation, die wir fast in allen Komödien Molières wiederfinden. Auch Erafte will die Geliebte allen Sinderniffen zum Trot zur seinigen machen. Um die geplante Heirat mit dem limusiner Edelmann unmöglich zu machen, erdenkt er sich mit seinen Helfershelfern, dem Reapolitaner Sbrigani und Rerine, einer der bekannten Theater-Intrigantinnen, alle möglichen Streiche. Zuerst gilt es, sich das Vertrauen des braven Limusiners zu sichern. Sbrigani, der Erzschurke, der nur mit knapper Not dem Tode am Galgen entronnen ift, ftellt sich, als ob er der beste Freund des eben nach Paris gekommenen Edelmannes sei. Als ihn die Parifer Gaffen= jungen wegen seines plumpen und unbeholfenen Aussehens verspotten, nimmt er seine Partei und jagt fie weg; Erafte fommt mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu, drückt ihn ans Herz und frägt, ob er sich denn seiner nicht mehr erinnere; er sei doch einst in Limoges so häusig mit ihm zusammen gewesen. Unter dem Vorwand, ihn Vertrauens= personen anzuempfehlen, giebt er ihn zwei Arzten in Bflege, welchen er den Glauben beigebracht hat, der Edelmann sei verrückt. Pourceaugnac, der sie für zwei Wirte halt, ver= steht kein Sterbenswort von ihrer Konsultation; als sie aber den Apotheker beauftragen, ihm ein Klustier zu ver= abreichen, und dieser ihn schon mit seiner Waffe bedroht, entflieht er voll Entsetzen. Das Ballet sett ein, zwei italienische Musiker, als Arzte verkleidet, verfolgen ihn auch mit ihren Instrumenten, und der arme Pourceaugnac läuft in Todesangst von der Bühne in die Rulissen und dann wieder auf die Bühne. Er schützt den gefährdeten Teil seines Körpers mit seinem Sut, dann fest er sich auf einen Stuhl, erhebt sich mit ihm und läuft so bavon, den Stuhl als Schild gegen den ihn von hinten bedräuenden Feind

benutend. - Der Arzt ift wütend, daß ihm sein Opfer entgangen ist: er beklagt sich auf Sbriganis Rat bei Dronte, der zu seiner Bestürzung erfahren muß, daß sein fünftiger Schwiegersohn ein franker Mann sein soll. Da= mit läßt es aber Sbrigani nicht bewenden. Einerseits läßt er den Oronte glauben, daß es Pourceaugnac auf fein Vermögen abgesehen habe, um die gahlreichen Schulden. die er bei flämischen Raufleuten gemacht, zu decken; ander= seits redet er dem Limufiner ein, seine Zufünftige sei eine abgefeimte Kokette, die sich nicht des besten Rufes erfreue. Julie unterstütt ihn dabei, indem sie den ihr aufge= brungenen Bräutigam durch übertriebenes Entgegenkommen, das ans Unschickliche grenzt, stutig macht; sie weiß sehr wohl, daß sie den biedern Provinzialen, der gerade in dieser Beziehung besonders streng sein muß, durch der= artiges Benehmen am meisten vor den Ropf stoßen wird. Und um das Maß voll zu machen, läßt man den armen Bourceaugnac durch eine gewisse Lucette, die sich als Gas= cognerin gebärdet, und Nérine, die als Vicardin auftritt, verfolgen; beide Frauenzimmer behaupten, sie seien seine angetrauten Frauen und seien schmählich von ihm im Stich gelassen worden; sie rufen ihre Kinder herbei, die ihren pflichtvergessenen Vater durch ihr Gewimmer erweichen follen. Polygamie ist ein schweres Verbrechen und wird in Paris furchtbar geahndet, so erzählt Sbrigani dem Armen, der gar nicht mehr weiß, wo aus noch ein. Er solle sich als Frau verkleiden und möglichst schnell entfliehen; sonst würde er noch am Galgen für sein Verbrechen bugen muffen. Pourceaugnac läßt sich das nicht zweimal fagen; in grotester, gerade ju feiner Statur merkwürdig paffender Frauenkleidung ist er im Begriff Paris zu verlassen, als zwei Schweizer, die ihm galante Anerbietungen machen, ihn aufhalten und so der Juftig in die Arme werfen. Er

wird erfannt; sein Ende scheint sicher zu sein, als Sbrigani, der Schurke, der die ganze Intrigue geleitet, scheindar als Retter in der Not erscheint und ihm sagt, das einzige, wenn er davonkommen wolle, sei, ordentlich zu blechen. Die Angst vermag auch das bei ihm zu erreichen, er zahlt und flieht, so schnell er kann, die ungastliche Stadt versluchend, die ihm so übel mitgespielt. So sind ihn Julie und Eraste los; um aber selbst zum gewünschten Ziele zu kommen, thun sie als ob sie einander gar nicht möchten. Julie will den armen Pourceaugnac, den sie über die Maßen zu lieben vorgiebt, durchaus haben. Oronte will aber nichts mehr davon hören und giebt sie nun zum Troze dem Eraste zur Frau.

Im Gegensatz zu den anderen Stücken Molières ift dieses Lustspiel gut gebaut. Die Handlung schreitet rüftig vorwärts; es finden sich keine unnützen Spisoden; die Lösung ist nicht abenteuerlich, sondern durch die Intrigue gut vorbereitet. Der Ton der Posse ist vorzüglich getroffen. Denn wenn uns auch auf den ersten Blick die Geschichte des Limufiner Edelmannes, weil sie aller Wahr= scheinlichkeit widerspricht, albern vorkommt, so haben wir boch unsere Freude an den sehr klugen Ginfällen, an den famos gelungenen Streichen, die uns da vorgeführt werden. Von ernstem Hintergrund ift natürlich feine Rede. Lachen, um zu lachen, ganz harmlos und naiv, das ist die Losung, die wir dieser Art Komik geben. So werden wir uns benn auch nicht daran stoßen, daß eigentlich dem armen Limufiner Edelmann ohne fein Berschulden arg mitgespielt wird. Bei solchen Bossen kann ein moralisches Empfinden nicht aufkommen. Dies Lachen ist jenseits von Gut und Böse; und es wird auch durch ganz äußerliche Momente herbeigeführt: die Gestalt des Limusiners, seine Art zu sprechen, die Mundart der beiden Bäuerinnen, die ihn verfolgen, das Kauderwelsch, das Sbrigani als flämischer Kausmann radebricht, stie entsetzliche Aussprache der Schweizer, das Hantieren des Apothekers mit dem Alhstier, die Flucht des armen Pourceaugnac, schon sein anzügslicher Name — das sind alles Momente, die dieses Lachen hervorrusen.

Da die Situationen in dem Stücke die Hauptsache sind, hat Molière die Charaftere nicht so fein gezeichnet, wie in seinen großen Komödien. Nur der Träger der Titelrolle hat schärfere Züge. Der einfältige, biedere Provinziale, ber auf die Streiche, die ihm durchtriebene Pariser und verschmitte Neapolitaner spielen, plump herein= fällt, ift zwar ein Ebelmann — und er hält viel auf feinen Adel —, aber er hat zugleich auch die Rechts= wissenschaft studiert und kennt sich gut in den Ausdrücken der Rechtspflege aus. Zu Molières Zeit war dies nicht so häufig, und so hat man sich benn mit Recht gefragt, ob Molière nicht eine besondere Person im Auge gehabt habe, die er lächerlich machen wollte. Zeitgenoffen wußten zu erzählen, der betreffende Marquis habe fich einmal auf ber Bühne mit den Schauspielern herumgeftritten, und aus Rache habe ihn Molière auf seinem Theater jene wenig beneidenswerte Rolle spielen laffen. Ferner hat man den Umstand, daß Molière gerade einen Edelmann aus Limoges zum Gegenstand seines Spottes nahm, geltend machen wollen. Aber es standen die Limusiner damals überhaupt in Frankreich in keinem besondern Rufe; man machte sich gerne über ihre Sitten luftig, wie heutzutage über die Auvergnaten. Lafontaine weiß vom Aufenthalt in der Stadt nichts besonders Löbliches zu sagen: viel Knoblauch und wenig Jasmin! Und schon Rabelais hatte in seinem Limusiner Schüler einen Bürger von Limoges lächerlich gemacht. Es ist auch nicht nötig anzunehmen, daß

Molière gegen die Stadt als solche etwas gehabt habe, und daß er etwa aus Rache, weil er während seiner Wanderungen in der Provinz dort ausgepfiffen worden fei, die Stadt habe an den Branger stellen wollen. Ein Mr. de Pourceaugnac mußte aber aus Limoges stammen, um auf all die Streiche hereinzufallen. Die übrigen Personen sind mehr Typen als Charaftere: Dronte, der gewöhnliche, halsstarrige Vater; Eraste, der Liebhaber, der Die Gulfe eines durchtriebenen Dieners in Anspruch nehmen muß, um die Sand seiner Geliebten zu erreichen; Julie, Die Tochter, die sich gegen den Willen ihres Baters auflehnt; Sbrigani und Nerine, die gewöhnlichen ftrupellosen Zwischenhändler. Die Arzte zeigen sich wieder von derselben Seite, wie in den übrigen Komödien. Namentlich ift es ihr Prunken mit gelehrten Ausdrücken, ihr endloses Disputieren, ihre Anbetung der Theorie und Berachtung der Braris, die hier zum Ausdruck kommen. Der eine Arzt redet fo schön und gelehrt über die vermeintliche Krankheit Pourceaugnacs, die Supochondrie, daß der andere meint, selbst wenn der Marquis nicht wirklich frank wäre, so müßte er es werden, um der Schönheit und Richtigkeit der Dinge willen, die jener behauptet habe. Mit seinen Ratschlägen ift es freilich nicht weit her; hält doch der Arzt besonders daran, daß jedesmal eine ungerade Zahl von Heilmitteln verabreicht werbe, "numero Deus impari gaudet."

Der Nachdruck, mit dem auch in dieser tollen Posse Molière wieder auf medizinische Dinge zu sprechen kommt, wird weniger auffallen, wenn man bedenkt, daß er selbst erst vor kurzem von schwerer Krankheit genesen war; an seinem Krankenlager hatte er wohl die Ürzte in ähnlicher Beise disputieren hören, und seinem Ürger über ihr unsnüßes Schwaßen machte er, wo er nur konnte, Luft. Gerade die Hypochondrie, von der er hier so eingehend

spricht, wird er wohl nicht bloß theoretisch gekannt haben; wir werden später darauf noch zurückkommen. Einstweisen freisich war er wieder in besserer Stimmung; schönere Zeiten brachen für ihn wieder an.

Des Königs Gunft genoß Molière vollkommen; fein Fest konnte ohne seine Hilfe veranstaltet werden. Es wird ber Schauspielertruppe nicht immer leicht gewesen sein, auf längere Zeit Paris zu verlaffen; anderseits war es aber eine solche Ehre, dem König unentbehrlich zu sein, daß man wohl gern die Unannehmlichkeit der Unterbrechung auf sich nahm. Schon im Februar 1670 wurden neue Feste in Saint-Germain veranstaltet. Und Molière wurde beauftragt, sie durch ein Stück zu verschönern, dessen Gegenstand der König selbst angab. Die ,Amants magnifiques', die prächtige Feste veranstaltenden Liebhaber — einen furzen, dem französischen Titel gang entsprechenden Ausdruck finden wir nicht - find kein Lustspiel, sondern eine dramatisierte Liebesgeschichte oder Liebeswerbung. Zwei um die Gunft einer Prinzeffin werbende Fürsten wetteifern in der galanten Veranstaltung wunderbarer Festlichkeiten, um ihre hand zu erobern. Sie aber zeigt sich sprobe und schenkt ihre Hand schließlich einem ehrfurchtsvoll und schüch= tern für sie schwärmenden Feldherrn, der ihr nur ein treues Berg darzubringen vermag. Die einzelnen Aufzüge werden durch prachtvolle Intermezzos unterbrochen, in denen die höchsten Persönlichkeiten, der König an der Spitze, mitzu-wirken berufen waren. Die herrlichen Dekorationen, die koftbaren Gewandungen, die einschmeichelnde Musik und anmutigen Tänze der Intermezzos riefen viel größere Bewunderung hervor, als das in preziösem Ton gehaltene Schauspiel, das zu den schwächsten Erzeugnissen des Dichters gezählt werden kann. Molière, der es wohl nur sehr un= gern, nur um dem Könige zu gefallen, schrieb, hielt es

nicht einmal für würdig gedruckt zu werden. Dennoch sind einige gelungene komische Rollen darin; der Diener Clitidas, den Molière selbst gab, und der Aftrolog Anazarque, der das Schicksal zu Gunsten der Freigebigsten unter den Prinzen zu beeinflussen versteht, haben etwas wirklich Molièresches an sich. Sonst ist das Stückrecht kade.

Wenn dieses Werk weit entfernt ift einen Söhepunkt in Molières Schaffen zu bezeichnen, so bedeutet hingegen das Jahr 1670 im Brivatleben des Dichters entschieden eine Wendung zum Befferen. Das Glück, bas ihm fo lange ben Rücken gedreht, scheint ihm nun wieder zuzulächeln. Es gelingt ihm damals, seinen innig geliebten Schützling Baron, ber ihn zur Zeit der Aufführung ber Mélicerte wegen seines Streites mit Armande verlaffen hatte, wieder zu fich kommen zu lassen. Er hatte seine Anwesenheit in Dijon, also in nicht zu weiter Ferne in Erfahrung gebracht und ihm einen sehr gütigen Brief geschrieben, um ihn zur Rückfehr zu bestimmen. Go groß war seine Freude, den hoffnungs= vollen jungen Mann wieder zu sehen, daß er ihm sogar bis zum Stadtthor entgegenging und ihn wie den verlorenen Sohn wieder bei sich aufnahm. In Barons Begabung hatte er sich nicht getäuscht: er wurde später einer seiner berühmtesten Schauspieler. Doch scheint sein Charafter keineswegs zu den besten gehört zu haben; in sitt= licher Beziehung lüderlich, dabei undankbar und rücksichtslos, ist er durchaus keine sympathische Erscheinung. Molière liebte ihn aber so sehr, daß er seine Tehler gern übersah. Zugleich mit Baron trat in die Truppe eine neue Schau= spielerin ein, die Beauval, welche die Soubretten vorzüglich spielen sollte und für die unser Dichter - wir werden noch darauf zurücktommen — ganz gewiß einige besondere Rollen geschrieben haben wird. — Um diese Zeit scheint

auch zwischen Molière und seiner Frau eine Annäherung stattgesunden zu haben. Chapelle gab sich besondere Mühe die entfremdeten Gatten einander wieder nahe zu bringen. Wie freudig Molière die Annäherung begrüßte, können wir aus einer Stelle in dem Luftspiel ersehen, welches er nunmehr dichtete: "Der Bürger als Edelmann" (le Bourgeois gentilhomme). Voll zarter Innigkeit entwarf er dort — wie die Zeitgenossen bereits bemerkten — in der Person der von Cléonte angebeteten Lucile ein Vild seiner eigenen Gattin.

Auch dieses Stück war eine Balletsomödie und verdankt seine Entstehung oder wenigstens die erste Ansregung dem Wunsche des Königs selbst. Seitdem ein Drientreisender Laurent d'Arvieur vor dem Hose einen mit großem Beifall aufgenommenen Bortrag über seine Abenstener im sernen Osten und über die Gebräuche und Sitten der Türken gehalten hatte, interessierten sich die hohen Herrschaften ungemein für Türken. Und Mossère, dessen Hilfe bei allen Unterhaltungen unentbehrlich war, wurde gebeten, ein Stück zu dichten, in dem eine türkische Maskerade auf die Bühne gebracht wurde. D'Arvieur wurde beauftragt, sich mit dem Komiker ins Einvernehmen zu setzen und alle die Kleidung betressenden Fragen mit ihm zu besprechen. Er erzählt in seinen Memoiren, daß er zu diesem Zwecke mit Mossère zusammen in Autenil gearsbeitet habe.

Es versteht sich, daß der Dichter sich mit einem bloßen Schaustück nicht begnügen konnte. Vielleicht schwebte ihm gerade damals der Gegenstand einer neuen Sittenkomödie vor; nachdem er solange die Thorheiten der Abligen selbst verspottet, wollte er die Verkehrtheit der biederen Spieß-bürger, die es dem Adel gleich zu thun suchten, ebenfalls lächerlich machen. In George Dandin hatte er schon einen

reichen Bauern gezeichnet, der sein Unglück selbst dadurch herbeiführt, daß er eine ungleiche Ehe mit einer Abligen eingeht; doch lag in diesem Stück nicht das Hauptgewicht auf dem Chrgeiz oder der Eitelkeit des Bauern; George Dandin denkt nicht daran, den Adligen zu fpielen. Solcher Leute aber gab es damals sicherlich genug; und so reifte in Molière wohl allmählich der Gedanke, einen solchen Pariser Bürger darzustellen, der in alles, was adlig ist oder nach Adel aussieht, verliebt ist. Ein neues Porträt in seiner Galerie zeitgenössischer Thoren. Und als ihm nun aufgetragen wurde, eine Türkenmaskerade auf die Bühne zu bringen, hatte seine Phantasie bald eine fühne Brücke geschlagen, die den braven Spiegbürger mit den Türken in Berbindung bringen sollte. Wie ware es, wenn die Eingenommenheit des Parisers für den Adel so weit ginge, seine Tochter mit dem Sohne des Großtürken verheiraten zu wollen? Es klang unwahrscheinlich, aber der Menschen Thorheit ist groß — und in der Komödie ist so vieles möglich. Frisch an die Arbeit! Wenn es sich auch grotest ausnimmt, der Hof wird lachen, das Publikum wird sich vergnügen und der Erfolg wird gewiß sein. So mag in Molières Geift ber Plan bes Bürger-Ebelmanns allmählich herangereift sein. Am 13. Oktober 1670 konnte er bei einem Hoffeste zu Chambord mit seinem vollendeten Werke vor den König treten.

Auch hier ift die Fabel, welche diesmal originell zu sein scheint, an sich überaus einfach. Handlung ift sast nicht vorhanden. Sie beschränkt sich auf solgendes: Ein eingebildeter Spießbürger, Jourdain, der alle möglichen Stunden nimmt, um die einem Adligen unerläßlichen Kenntnisse und Manieren sich anzueignen, der sich von einem verkommenen Grafen anpumpen und betrügen läßt und einer Marquise den Hof macht, wird von dem Lieb-

haber seiner Tochter, der die Einwilligung des Baters nur erhalten kann, wenn er Abliger ift, dadurch gefoppt, daß er sich als Sohn des Großtürken bei ihm einführt und, nachdem er ihn durch eine lächerliche Ceremonie zum Mamamouchi erhoben, auf diese Weise überrumpelt. Das Interesse liegt naturgemäß nicht in der Handlung, sondern ist wiederum in der Charakterstudie zu suchen. Bu diesem Zwecke hat Molière auch hier nach seiner gewöhnlichen Kompositionsweise verschiedene, lose mit einander verknüpfte Scenen gedichtet, in welchen der Thor, den er uns vor= führt, jedesmal in anderer Beleuchtung und Umgebung erscheint. Wir sehen den adelstolzen Jourdain nacheinander in den verschiedensten Situationen vor uns auftreten. Der Bourgeois, der sich bilden will; der Bourgeois, der sich eine standesgemäße Kleidung verschafft; der Bourgeois, der mit seinen Kenntnissen prahlt; der Bourgeois, der in eine Ablige verliebt ist; der Bourgeois, der sich von einem Abligen soppen läßt; der Bourgeois, der seine Tochter einem Adligen durchaus zur Frau geben will — so könnte man die einzelnen Scenen, die das ganze Stück ausmachen, betiteln. Diese Scenen bringen die Handlung nicht vor= wärts, sondern wollen nur den Charafter des Bürger= Edelmanns jedesmal von einer andern Seite zeigen; Molière hat fie auf das Sorgfältigste ausgearbeitet. Wir meinen ihn zu kennen, den wohlbeleibten, protigen, eiteln und egoistischen Jourdain, der in seinen alten Tagen noch Tang- und Gefangstunden nimmt, der sich Fechtunterricht geben läßt, und — da er auch noch einen Firniß Bilbung zur Ber= hüllung seiner bodenlosen Unwissenheit für wohlangebracht hält — sich einen Philosophielehrer ins Haus kommen läßt. Um wahre Bildung ist es ihm natürlich nicht zu thun; er will sich nur in Gesellschaft bewegen können wie die Herren der Aristofratie, die ihm als die einzig er=

strebenswerten Ideale vorkommen; er will sich nicht bloß= stellen, wenn er den Mund aufthut oder einen Fuß vor den anderen fett. Da es ihm vor allen Dingen um den Schein zu thun ift, legt er ganz besonderes Gewicht auf die Kleidung; er ift so ftolz, ftandesgemäß angezogen zu sein, daß er sich allen Leuten, sogar seinen Lehrern, ja seinem Dienstmädchen von vorne und von hinten zeigt. Wie tadellos fitt sein Rock! Wenn auch die Seiden= ftrumpfe fürchterlich eng find und die Schuhe entsetlich brücken, was schadet's! Man muß auch etwas leiden, wenn man schön sein will. Und schön ist er — so schön, daß er sich, von seinen zwei Lakaien begleitet — denn er hat zwei Lakaien — auf die Straße begeben will, damit alle Leute staunend vor ihm stehen bleiben. Er weiß es sicher, jeder= mann wird ihn für einen Edelmann halten. Rennt ihn boch der Schneiderjunge bereits so; ja er redet ihn sogar mit Hoheit an, als er von ihm ein Trinkgeld bekommt.

Aber zum wirklichen Abligen gehört noch mehr. Man muß auch eine galante Reigung haben. Die ehrenvolle Bekanntschaft des Grafen Dorante weiß Jourdain zu benutzen, um einer gewissen Marquise Dorimène den Hof zu machen. Er hat keine Ahnung, daß dieser Dorante ein erbärmlicher Schwindler ist und seine Dummheit ausbeutet, um die eigene Tasche zu füllen und selber der Marquise, die er heiraten will, alle möglichen galanten Liebenswürdigseiten in seinem Namen zu erweisen. Im Gegenteil, er sühlt sich geschmeichelt, wenn er die Ehre haben darf, dem edeln Grafen einige Dienste zu leisten, und wenn die Marsquise gnädig geruht, seine Kraksüße und Reverenzen, seine üppigen Gastmähler und sein gedrechselten Lobeserhebungen entgegenzunehmen. Was sicht es ihn an, wenn seine Frau und sein Dienstmädchen ihn auslachen oder sogar schimpfen, die Thörichten! Sie wissen nicht, was sich in der größen

Welt gehört; sie haben keine Ahnung von Chic ober Bildung! In dieser niederen Bürgersphäre darf seine Tochter Lucile nicht verkümmern. Deshalb will er sie ihrem Anbeter Cléonte nicht zur Frau geben. Jourdains Tochter ist nur einem Abligen bestimmt. Dieser Ehrgeiz bringt ihn aber zu Fall. Cléonte und sein Diener Covielle kennen seine schwache Seite und nuten sie zu ihrem Vorteil aus. Sie verkleiden sich als Türken und bringen es fertig ihn glauben zu machen, daß des Großtürken Sohn in seine Tochter verliebt ist und sie durchaus heiraten will. So ohne weiteres geht das freilich nicht. Jourdain muß zunächst eine Standeserhöhung über sich ergehen lassen; er muß zum Mamamouchi erhoben werden. Wenn Molière nicht durch den Auftrag des Königs der Weg vorgezeichnet gewesen ware, hatte er wohl schwerlich die Dummheit Jourdains so unwahrscheinlich gesteigert. Aber die Maskerade war ja befohlen. Und so läßt er denn in Fourdains Wohnung sechs Türken erscheinen, einen Muphti und zwei Derwische. Erstere tragen einen Teppich und tanzen mit ihm im Zimmer herum, dann gehen fie darunter durch, schließlich breiten sie ihn auf dem Boden aus, werfen sich dann auf die Kniee, rufen Allah und singen. Fourdain hat sich die Haare abrasieren lassen und als Türke verfleiden müssen; er muß den Altoran auf dem Rücken tragen, während der Muphti und seine Begleiter in tollem Kauderwelsch den größten Unsinn hersagen. Der Muphti fingt: Halaba, balachou, balaba, balada! und die Türken wiederholen es. Darauf bringen fie dem biederen Jourdain einen mit zahlreichen angezündeten Lichtern geschmückten, folossalen Turban her und setzen ihm denselben auf den Ropf; endlich geben fie ihm noch einen Gabel, und zum Schlusse hauen sie ihn durch. Die ganze Familie hat man all-mählich ins Geheimnis eingeweiht, und die beiden Liebenden "friegen sich" dank diesem Hokuspokus ohne Schwierigkeit.
— So endigt denn die Sittenkomödie als grobe Farce. Bon unserem Standpunkte aus können wir nicht umhin es zu bedauern, aber wir begreisen, daß Molière nicht anders konnte; überdies ergießt sich über diese zwei letzen Akte eine solche Flut toller Heiterkeit, daß wir über den gewaltigen Unsinn nur aus vollem Halse lachen können.

Neben Jourdain haben wir in der reizenden Komödie noch andere gelungene Charaftere. So überspannt ihr Mann ist, so verständig ist Frau Jourdain; sie ist eine brave, ehrbare, etwas spiegburgerlich gefinnte Hausfrau, der nichts über den Haushalt und die Familie geht und welche das verrückte Leben, das ihr Mann führt, in Harnisch bringt. Ihr zur Seite steht ein tüchtiges, ihr von Bergen ergebenes Dienstmädchen, Nicole, zudem ein luftiges Ding, das sich krank lachen will, als es den alten Jourdain im Hoffleid erblickt, und sich einen Spaß daraus macht, auf den Vorschlag ihres Herrn einzugehen und mit ihm zum Scherz zu fechten. Molière schrieb diese Rolle für Mae. Beauval, welche die Besonderheit hatte, so hell und aus vollem Halfe lachen zu können, daß das ganze Pub= likum mitgerissen wurde. Auch Dorante, der herunter= gekommene Graf, der sich durch eine große Virtuosität im Schmeicheln und Schwindeln auszeichnet und das Anpumpen versteht wie kaum einer, ist eine vorzüglich ge= lungene Gestalt. Dagegen ist die Marquise Dorimene zu farblos. Man weiß nicht, wes Geistes Kind sie ist, und begreift nicht, daß fie — wenn sie eine anständige Frau ift — Dorante in ein fremdes Haus folgt, um ein galantes Souper einzunehmen. Vorzüglich ift dagegen wiederum der Lehrer der Philosophie, nicht mehr der typische Pedant der früheren italienischen Komödie, sondern eine Gestalt aus dem wirklichen Leben, steif und trocken, eingebildet, bie richtige Schulmeisternatur, die keinen Widerspruch verträgt und sich troß ihrer äußerlichen Gelassenheit leicht zum Jorne hinreißen läßt. Auch der kurz angebundene, hochsahrende Fechtmeister ist gut charakterisiert, während der Gesang= und Tanzlehrer farbloser ausgefallen sind. Die Liedenden zeigen im allgemeinen dieselben Sigenschaften, wie in so manchen Komödien. Sie sind leicht empfindlich, argwöhnisch und eifersüchtig, im Grunde aber tüchtig versliedt und zur Versöhnung ebenso schnell bereit wie zum Schmollen. Molière hat wie im "Dépit amoureux" und im "Tartusse" auch hier eine jener köstlichen Trusscenen, die ihm so wohl gelangen, eingefügt, und wie im ersten dieser Stücke, zwischen den Dienstboten auf niedrigerer Sphäre eine Varallelscene sich abspielen lassen.

Den Zeitgenossen fiel es auf, daß das Bild, welches Cleonte mit Covielle in einer dieser Scenen von seiner Geliebten entwirft, auf Armande paste. Jenes nicht zu große, annutige Mädchen, mit den kleinen, glänzenden, oft so rührenden Augen, mit dem zwar großen, aber liebesatmenden Mund, welches in Reden und Handlungen ein gewisses Gehenlassen affektiert, und in der Unterhaltung so geistreich und wißig, wenn auch stets launenhaft ist, war geradezu das Porträt Armandes. Und dieses Bild ist mit einer so gesühlvollen Innigkeit entworfen, daß man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, Molière habe hierdurch seiner Frau, mit der er sich gerade damals versöhnt hatte, ein zartes Zeichen seiner unwandelbaren Liebe geben wollen.

Die beiden Gatten sebten wieder zusammen; und um seiner Frau, welche, wie wir wissen, große Reigung zur Eleganz und zum Luxus hatte, besonders entgegenzusommen, nahm sich Molière eine große, schöne Wohnung in der Rue de Richelieu und stattete sie großartig aus. Noch ein anderer Grund bewog ihn umzuziehen. Er

hatte früher im felben Sause wie die De Brie gewohnt, ein Umstand, der an und für sich nichts auf sich hatte, doch zu bösen Klatschereien Anlaß gegeben zu haben scheint. Man behauptete auch, daß die liebenswürdige Schauspielerin, zu der er ja schon vor seiner Heirat Beziehungen gehabt, ihn in der Zeit der Entfremdung getröftet; Armande habe auch diesen Anlaß benutt, um sich keine Vorwürfe gefallen zu laffen. Wie dem auch fei, eine reinliche Scheidung war beffer. Die Gatten scheinen in der That wieder glücklicher zusammen gelebt zu haben. Der Bürgeredelmann' mit seiner geradezu hinreißenden Lustigkeit, welcher kein bitterer Nachgeschmack anzumerken ift, ift wohl ein Zeugnis dafür. Und die Geburt eines Sohnes, welche im Oftober 1672 erfolgte, bestätigt es. Pierre Jean Baptiste Armand wurde er genannt. Daß er die Bornamen der Eltern in seinem Namen vereinigte, wird kein bloßer Zufall fein; es follte wohl ein Sinnbild der Verföhnung bedeuten. Das Kind ftarb bereits nach elf Tagen, am 11. Oftober 1672. So blieb denn Molière nur die eine Tochter Esprit Madeleine, die 1665 geboren war; das erste Rind, Louis, war schon nach neun Monaten gestorben. Den Verlust dieser Kinder wird der Dichter sehr schwer empfunden haben. Hatte er doch schon als sein Freund La Mothe le Bayer seinen Sohn verloren hatte, ein gefühlvolles Sonett voll inniger Teilnahme an ihn gerichtet, in bem er unter anderem ausführte, daß in folchen Fällen felbst Die Weisheit weinen muffe. Molière hatte überhaupt ein sehr weiches, zartfühlendes Herz, das von allem, was ihn, feine Angehörigen oder Freunde traf, heftig ergriffen wurde.

Die Vergnügungssucht des Königs ließ ihm keine Ruhe. Immer und immer wieder mußte er bereit sein, auf seine Winke neue Werke zu erdenken und auszuführen. Dabei trug der König Molières eigentlicher Begabung für

das Komische nicht einmal stets Rechnung. Er scheint im Laufe ber Zeit immer größeres Gefallen an Ausstattungs= ftücken gewonnen zu haben. So verlangte er für den Winter 1671 ein neues Stück, welches die Sage der Psyche dramatisch behandeln follte. Dieser Stoff war durch ein Balletstück Benserades und Lafontaines Roman gleichen Namens in die Mode gekommen. Wenn der König einen Wunsch hatte, so mußte er gleich erfüllt werden. Biel Zeit ließ er den Dichtern nicht zur Ausführung. Wenn auch Quinault den Text der musikalischen Einlagen und Lulli die Musik und den italienischen Text des ersten Zwischenspiels dichtete, so war es für Molière ein Ding der Unmöglichkeit, in fünf Akten in Versen das Stück allein zu vollenden. So nahm er denn die Hilfe des Dichters Corneille in Anspruch. Seit seinem Bruch mit Racine hatte er sich dem alten Tragiker genähert, dem er zuerst, wie wir wissen, nicht freundlich gesinnt gewesen. Corneille sah mit Neid die Ersolge seines Nebenbuhlers. Drei Monate nachdem auf der Bühne des Hôtel de Bourgogne der "Alexander" Racines mit großem Erfolg gegeben worden, hatte er auf demselben Theater seinen "Agésilas" durchsallen sehen. Er hatte sich dann an den Palais Royal gewendet und Molières Bühne seine neue Tragödie ,Attila' anver= traut. Zu seiner Freude hatte er es auf zwanzig Auf-führungen gebracht; aber dieser Erfolg war nur vorüber-gehend. Racines Ruhm wuchs fortwährend. Als beide beauftragt wurden zu gleicher Zeit eine Berenice zu dichten. erlitt Corneilles Stud einen entschiedenen Migerfolg, während Racines Tragodie einen glänzenden Sieg feierte. Die Verftimmung Molières gegen Racine und Corneilles Anti= pathie gegen den Neuling brachten beide Dichter näher. Und so erklärt es sich, daß der alte Tragiker gerne auf den Vorschlag des Komikers einging und mit ihm an der

Psyche arbeitete. Für den König und den Hof war gewiß die Ausstattung des Stückes die Hauptsache. In einem eigens für berartige Zwecke neu hergerichteten Saale ber Tuilerien wurde das Schauspiel gegeben. Schon im Prolog erblickte man in den Wolken thronend die Göttin Benus mit Amor und ben Grazien; später stellte die Buhne eine grauenvolle Wüstenei mit furchtbaren Felsenriffen vor; bann einen wunderbaren, mit herrlichen, goldgeschmückten Säulen ausgestatteten Sof; im letten Atte schauderte man vor dem Anblick des Hades, wo ein Feuermeer in fort= währendem Sturm auf und abzuwogen schien, an dessen Strand in Flammen lobernde Ruinen standen und wo im Hintergrund Plutos Balaft erschien. Bahlreiche Tänge. herrlicher Gesang unterbrachen die einzelnen Afte. Die in bem Stude spielenden Götter und Göttinnen erschienen in prächtigen Kostümen, häufig auf den Wolfen schwebend. Diese wunderbare Pracht interessierte weit mehr als der Inhalt des Stückes. Und doch war die Sage der Psyche dramatisch sehr hübsch behandelt. Molière, welcher den Prolog im ersten Aft und die ersten Scenen der beiden folgenden in freiem Versmaß gedichtet hatte, ließ denfelben Humor, mit dem er den Amphitryo erfüllt, auch hier walten. Der Zorn der Benus, die sich durch die Siege von Psyches Reizen zurückgesett fühlt, wird fein ironisiert. Der Reid der Schwestern Binches, welche sich darüber aufhalten, daß ihre jungere Schwester die Blicke aller Männer auf sich zieht, wird töftlich dargestellt, und Zephyrs Liebes= dienste zu Amors Gunften weisen dieselbe despektierliche Nüance wie die Liebenswürdigkeit der Nacht zu Jupiters Gunften im Amphitryon auf. Corneille, der nach Molières Plan den übrigen Teil des Stückes in vierzehn Tagen ausführte, wußte sich mit einer Geschmeidigkeit, die man von ihm nicht gewohnt war, dem Anfang anzuschmiegen,

und zeigte, namentlich in den lyrischen Teilen, begeisterten Schwung. Das Stück hatte großen Erfolg und wurde die ganze Karnevalszeit hindurch im Tuileriensaale aufgeführt. Armande spielte die Psyche und soll in dieser Rolle ent= zückend gewesen sein. Die Spötter behaupteten, daß sogar der alte Corneille von ihrer Anmut bezaubert wurde und sich deshalb selbst in seiner 1672 aufgeführten Pulchérie unter den Zugen des verliebten Greifes Martian auf die Bühne gebracht habe. Auch Armandes Partner Baron, welcher den Amor spielte, war in dieser Rolle vorzüglich und begründete durch fie seinen schauspielerischen Ruhm. Und wiederum wußten die bofen Zungen Verleumdungen auszustreuen. So natürlich, so innig, so zart konnte man nur spielen, wenn man wirklich empfand, was man dar= stellte. Und so munkelte man sofort von einem Berhältnis zwischen Armande und dem Schützling ihres Mannes, der fich des allergröbsten Undankes und des schändlichsten Betrugs schuldig gemacht hätte. Um die Binche auf dem Palais Royal aufzuführen, mußten bedeutende bauliche Beränderungen auf dieser Bühne zuerft vorgenommen werden; denn die Maschinen und Dekorationen, die in den Tuilerien zur Verfügung standen, mußten zuerst beschafft, auch mußte bas Orchester vergrößert werden. So konnte das Stück benn erft im Juli 1671 auf Molières Bühne gegeben merden

Bereits im Mai hatte Molière auf seinem Theater ein neues Werk von sich aufführen lassen: "Die Schelmen= streiche Scapins" (les fourberies de Scapin). Es war eine Frucht seiner Beschäftigung mit dem Theater der Alten. Den Amphitryo und den Geizhals verdankte er dem Studium Plautus", dieses Stück der Lektüre von Terenz" Phormio. Auch einige Keminiscenzen aus Cyrano de Bergeracs betrogenem Pedanten und eine Scene

aus einer vielleicht schon in der Wanderzeit gedichteten rohen Posse ,Gorgibus im Sack verwendete er für dieses neue Stück.

Die Komödie hat große Uhnlichkeit mit dem "Un= bedachten' und bedeutet keineswegs einen Fortschritt in Molières litterarischer Wirksamkeit. Im Gegenteil, wir stehen nicht an, die Schelmenstreiche Scapins als einen entschiedenen Ruckschritt zu bezeichnen. Nicht etwa aus dem von Boileau gegen das Stück vorgebrachten Grunde, weil zu rohe, possenhafte Scenen darin vorkämen, - auch im "Arzt wider Willen' und in "Mr. de Pourceaugnac' war dies der Fall, und doch find fie geniale Possen zu nennen -, sondern weil Molière sich in diesem Stud wieder viel zu sehr der Manier der italienischen Komödie, die er seit seiner Rückfehr in Paris überwunden hatte, nähert. Man vergegenwärtige sich nur die ganz typische Fabel! Zwei junge Leute — die Namen thun nichts zur Sache — machen während der Abwesenheit ihrer Bäter tolle Streiche. Der eine verliebt sich in eine Agypterin, ber andere heiratet ein armes Mädchen. Als die Bäter zurückfommen, sind die beiden Burschen in heller Berzweiflung und wüßten sich nicht zu helfen, wenn sie sich nicht ben Rat eines schurkischen Dieners, des Scapin, zu Rute machen könnten. Wie im Unbedachten' hält ber Diener auch hier die Fäden der Intrigue in seiner Hand. Er erdenkt alle möglichen Liften, um den Alten Geld gu entlocken; der eine wird durch die Drohungen eines ver= meintlichen Bravo eingeschüchtert, dem anderen wird vor= geschwindelt, um seinen Sohn, der von den Türken auf einer Galeere entführt worden sei, zu befreien, muffe er ein schweres Lösegeld bezahlen. Das Geld wird aber natürlich zur Loskaufung der Sklavin verwendet. Und nicht damit zufrieden. die Alten zu betrügen und zu be=

stehlen, will sich Scapin noch an dem alten Gévonte rächen, weil er ihn verleumdet habe. Er schwindelt ihm vor, er werde von Bravos verfolgt, und um ihn vor den Schurfen zu schützen, steckt er ihn in einen Sack, haut ihn aber dann selbst windelweich durch, indem er die Stimme der vermeintlichen Bravos nachmacht. Die List kommt freilich heraus; die Alten sind wütend. Doch geht schließlich alles gut aus, weil es sich — freilich auf die merkwürdigste Weise — herausstellt, daß die Mädchen, welche die Jüngslinge lieben, keine Unbekannten sind. Scapin selbst weiß sich für seine Schelmenstreiche dadurch Berzeihung zu erwurken, daß er sich verwundet und dem Tode nahe stellt.

Wie die Situationen, so sind auch die einzelnen Personen wiederum ganz typisch: dem geizigen, hartnäckigen Bater steht der leichtsinnige, liederliche Sohn gegenüber; die liftigen, schurtischen Diener spielen die Hauptrolle, während die Frauen gang zurücktreten. Von Satire ift keine Rede, aber auch die Komik der Posse ist hier lange nicht so wirksam wie in den früheren Farcen Molières. Die Unwahrscheinlichkeit jener oben angegebenen, von Boileau einst so sehr fritisierten Brügelscene ist doch so groß, daß sie der Bewunderung für den in der That gelungenen Schelmenstreich Scapins in unserm Empfinden die Wage hält. Da infolgedessen unsere Freude über bas Gelingen bes Streichs bem Migbehagen über die Thorheit desselben kaum überlegen ift, so können wir hier nicht in ein ausgelassenes und übermütiges Lachen aus= brechen, wie in den vorhergehenden Stücken. Hierzu kommt der Umstand hinzu, daß die rohe Handlungsweise Scapins dem armen Greise gegenüber noch ein moralisches Unbehagen hervorruft, welches das in uns auffommende Unlustgefühl verstärkt. Übrigens haben wir die Empfindung, daß diese Scene auch zum größten Teile nur da ift, um

die Geschicksichkeit des Schauspielers, verschiedene Stimmen nachzuahmen, hervorleuchten zu lassen. Auch die Scene, in welcher Zerdinette dem Géronte den die Entführung auf der Galeere betreffenden Streich lachend wieder erzählt, ist gewiß nur eingefügt, um der Schauspielerin Mue. Beauval, welche sich durch die Spezialität ganz besonders lustig lachen zu können, auszeichnete, Gelegenheit zu geben, sich von dieser Glanzseite zu zeigen. Denn die Geschichte der Galeere kennen wir schon, und sonst ist es Molières Gewohnheit nicht, den Zuschauer zweimal von derselben Sache in Kenntnis zu seigen.

Technische Motive beleben auch hier häufig die Scenen der Komödie. Durch die Wiederholung gleicher Worte, so z. B. gerade in der Galeerenscene, wo Géronte stets den sprichwörtlich gewordenen Ausruf wiederholt: "Was that er nur auf dieser Galeere?" erreicht Molière leicht sehr große Wirkung. Die Streiche des Scapin selbst, die wißige Art, wie er sie aussührt, sind ausgezeichnet. Wenn man sie mit den Streichen des Mascarille im "Unbedachten" vergleicht, so vermögen sie gewiß stärkere komische Wirkung hervorzurusen. Man merkt, daß Molière seit jener Zeit eine große Koutine sich angeeignet hat; von diesem Gessichtspunkte aus ist das Stück gewiß unterhaltend und hübsich; aber als Ganzes steht es nicht auf der Höhe der sonstigen Schöpfungen Molières und kann sich auch mit seinen besten Vossen nicht messen.

Boileau ging freilich bei seinem Tabel des Stückes von andern Erwägungen aus. Ihm kam es unbegreislich vor, daß ein Mann, wie Molière, der bedeutendste Dichter seiner Zeit — Ludwig XIV. gegenüber bezeichnete er ihn als solchen —, der Autor des Misanthropen, der große Philosoph, wie er ihn nannte, sich erniedrigte, so rohe Possen zu schreiben. Er konnte aus demselben Grunde

nicht begreifen, daß Molière die Schauspielerei nicht aufsgab, da er jest doch berühmt war. Es würde ihn, so meinte er, selbst seinen Schauspielern gegenüber größere Autorität verleihen, wenn er nicht mehr an ihrer Seite, in groteskem Kostüm und mit beschmiertem Gesicht, tagstäglich lächerliche Kollen gäbe. Aber Molière ging auf dersgleichen Erwägungen nicht ein. Er wollte seine Kameraden, die ihm zum größten Teile in Freud' und Leid beisgestanden, nicht verlassen; es war Ehrensache für ihn, bei ihnen außzuharren; außerdem war er selbst so durch und durch Schauspieler, er liebte seinen Beruf so leidenschaftlich, daß er nicht daran denken mochte, zurückzutreten. Er arbeitete für die Bühne, nicht für daß lesende Publikum, und so war denn auch die lebendige, tägliche Fühlung mit der Bühne für ihn Bedürfnis.

Dieses Leben mit den Schauspielern zusammen war für Molière und seine dichterische Wirksamkeit auch insofern von großer Bedeutung, als es ihn fortwährend mit ben verschiedenen Kreisen der Bevölkerung in Berührung brachte. Und nicht am wenigsten anregend waren die häufigen Be= rufungen an den Hof. Wurde Molières Truppe auf eines ber königlichen Schlösser berufen, so blieb sie gewöhnlich längere Zeit, und der Dichter hatte so reichliche Gelegen= heit, zu beobachten und Eindrücke zu sammeln. Ende 1671 ließ ihn wiederum der König, diesmal nach St. Germain en Lave kommen. Es galt Charlotte Elisabeth von Bayern, ber jung vermählten Frau des Königsbruders Philipp von Orleans, welche am 1. Dezember 1671 in St. Germain anlangte, einen glänzenden Empfang zu bereiten. Vom 27. November bis 7. Dezember blieb Molières Truppe daselbst. Der König, welcher der Prinzessin sehr gewogen war, wollte für fie ein großartiges Schauspiel veranftalten und hatte den Gedanken gehabt, aus den schönften Ballets,

die in der letten Zeit aufgeführt worden waren, die glänzenoften Stücke auszuwählen und zusammen zu geben. Doch mußte irgend eine Dichtung erfunden werden, welche diese disparaten Bestandteile mit einander — wenigstens zum Scheine - verbande. Molière mußte fich bazu her= geben, fie zu liefern, und er löste seine undankbare Aufgabe, indem er schnell eine fleine Sittenkomodie, bie Gräfin von Escarbagnas' (la Comtesse d'Escarbagnas) ent= warf, die sich nicht damit begnügte, den Rahmen für die verschiedenartigen Ballets abzugeben, sondern die auch die Verkehrtheiten des Provinzadels stizzierte. Dazu dichtete er auch eine Paftorale, die sich wohl nicht von den sonstigen Stücken dieser Art unterschieden haben wird. Sie ift uns übrigens verloren gegangen. "Die Gräfin von Escarbagnas" interessiert uns nur als Sittenluftspiel. Die Trägerin ber Titelrolle, eine adlige Dame aus der Provinz, ift in Paris gewesen und hat das hauptstädtische Leben kennen gelernt. Die Lichtstadt hat ihr einen solchen Eindruck gemacht, daß fie sich berufen fühlt, Barifer Sitten bei ihrer Rückfehr in ihr Provingstädtchen einzuführen. Alle möglichen Redens= arten, die sie bei hohen Herrschaften aufgeschnappt hat, wendet sie jest an, ohne sie recht zu verstehen, und ver= langt deren Gebrauch auch von ihren Dienstboten. Aber gar oft verfällt sie wieder, namentlich wenn sie in Affekt gerät, in die gewöhnliche, provinzielle Redeweise. Wir, die wir nicht mehr in dieser Zeit leben, können uns nicht ganz den komischen Eindruck mehr vergegenwärtigen, den diese Sprache auf die damaligen Zuschauer, namentlich am Sofe, machen mußte. Aber wir können sicher sein, daß die Herren des Hofes sich weidlich luftig machten über die ver= kehrten Manieren und Redensarten jener Kreise, welche den feinen Ton nur oberflächlich kannten und nur das "Räuspern und Spucken" bes Hofes nachzuäffen verstanden.

— Die Gräfin hat ferner in der Hauptstadt gelernt, daß eine adlige Dame der Gesellschaft ihre Anbeter haben muß. Drei Herren streiten sich um die Ehre ihrer Gunst, einer freilich nur zum Schein. Es ist dies der Berr Bicomte, der ihr nur deshalb den Hof macht, weil er seine wirkliche Geliebte Julie nur im Hause der Gräfin sehen kann. Für Julie hat er eigentlich auch das großartige Schausspiel vorbereitet, das nun aufgeführt werden soll. Die Gräfin aber wähnt, daß es für fie felbst bestimmt sei. Die beiden anderen Herren, die für sie schwärmen, sind der Berr Rat Tibaudier, ein recht prosaischer Beamter, der sich allerdings poetische Galanterien erlaubt, und ber Steuereinnehmer Harpin, ein gang brutaler Grobian. Die Gräfin thut so wie die Damen der Gesellschaft und läßt ihre Liebhaber für sie schmachten. Auch in anderen Dingen strebt sie danach, den Ton der großen Gesellschaft in ihrem Saufe festzuhalten. Sie halt sich für ihren Sohn einen Hofmeister, der ihm Lateinisch beibringt, und fieht sehr genau darauf, daß ihre Dienstboten sich ganz nach den Regeln des guten Tons benehmen. Dadurch macht sie sich aber selbst fortwährend in den Augen des Bicomte und Juliens lächerlich. Handlung ist in dem kurzen Spiele nicht vorhanden, aber die feinste Be-obachtung der Sitten der damaligen Provinz spricht sich darin aus.

Durch die Pastorale mit den vielen Intermezzos aus den berühmtesten Ballets der letzten Zeit wurde das Stück unterbrochen. Sie waren teils aus der Psyche, teils aus der Pastoralkomödie, aus dem George Dandin und dem Bürgeredelmann entnommen. Molière selbst und seine besten Sujets spielten in der Pastorale, während in der Komödie, abgesehen von La Grange, die unbedeutenderen der Truppe wirkten. Auch dies spricht dafür, daß der

König nicht zu unterscheiden vermochte, welche Stücke wirkliche litterarische Bedeutung hatten. Nach seiner ganzen Haltung Molière gegenüber scheint Ludwig ihn vor allen Dingen für einen sehr befähigten und unter= haltenden Maître de plaisirs gehalten zu haben; unterstütte er ihn obendrein in seinen politischen Bestrebungen. besto besser. Daß er aber in der Litteratur bahnbrechend gewirkt, das scheint er kaum — und jedenfalls nicht in vollem Maße — geahnt zu haben. Sonft hätte er ihn nicht fortwährend mit dergleichen Aufträgen, die für einen Benserade geeignet waren, in seiner Arbeit gestort. Daß es für Molière anderseits ein großer Vorteil war, so häufig an den Hof zu kommen, haben wir bereits gesehen. Leider mußte er bald die traurige Erfahrung machen, daß auch Könige in ihren Stimmungen und in ihrem Geschmack wechseln können. Um Hofe fehlte es endlich nicht an Intriguanten, die ihm feine bevorzugte Stellung nicht gönnten und wohl in der Stille arbeiteten, um ihn von der Seite bes Monarchen zu verdrängen. Nach der kurzen Zeit des Glückes sollten abermals schwere Tage für ihn anbrechen.

## · VIII

## Das Ende

Die Feste von Saint Germain hatten für Molière ein trauriges Nachspiel. Um Tage der letten Aufführung mußte er schleunigst nach Paris reisen, weil seine treue Gefährtin Madeleine Bejart im Sterben lag - ein besonders harter Schlag für den Meister. Seine ganze Rünftlerlaufbahn hatte er in Gemeinschaft mit ihr zurückgelegt. Sie war es, welche ihn zuerst für das Theater begeifterte; er hatte sie geliebt, wie ein Jüngling die Frau liebt, die zuerst das Ideal seiner Jugendträume zu verwirklichen scheint. Sie war für ihn die Trägerin der Runft gewesen, der er sein Leben gewidmet. Gine aus= gezeichnete Schauspielerin, hatte sie niemals ihre Person in ben Vordergrund brängen wollen; die Interessen der ganzen Truppe hatte sie immer mit selbstloser Hingabe, mit kraft= voller Energie und mit staunenswerter Geschäftskenntnis vertreten. Nachdem die Leidenschaft der ersten Jahre verflogen, hatte sie Molière die wärmste Freundschaft bewahrt. Wie ängstlich sie um sein Wohl besorgt war, und wie lebhaften Anteil sie an seinen Arbeiten nahm, sehen wir aus ber Rolle, die sie Molière in der Stegreifkomödie von Bersailles spielen läßt. Mit offenem Freimut giebt sie ihre Ratschläge, die von einsichtsvollem Verständnis und warmem Wohlwollen erfüllt sind, und nimmt es nicht übel, wenn ihr Molière ungeduldig und barsch in die Rede

fällt; eine lange und feste Freundschaft stößt sich an Außer= lichkeiten nicht.

Dank ihrem vorzüglichen Geschäftssinn hatte sich Mabeleine ein großes Bermögen erworben; nichtsbesto-weniger lebte sie sehr einfach in einer kleinen, nur aus zwei Zimmern bestehenden Wohnung im vierten Stock; nur für ihre Theaterkostüme scheint sie sehr viel ausgegeben zu haben. Ihr gesamtes Bermögen hinterließ sie ihrer gesliebten Schwester Armande; es wird für sie ein Trost gewesen sein, bei ihrem Hinscheiden die beiden Gatten wieder versöhnt zu sehen. Sie starb am 17. Februar 1672.

Seit längerer Zeit hatte Wolière ein großes Werk in der Arbeit. Die Preziösen, gegen die er seine ersten Ansprifse gerichtet, welche ihn während des Streites um die Frauenschule' mit ihren Bosheiten versolgt, die rivalissierenden Dichterlinge, welche neidisch auf seine Ersolge blickten und ihm schadeten, wo sie nur konnten, hatte er während der langen Kämpse, die ihn in Unspruch genommen, und troß der drückenden Sorgen, die auf ihm gelastet, nicht vergessen. Er wartete auf den Augenblick, ihnen einen letzen Schlag zu versetzen. Er that es in seinen "Gelehrten Frauen" (les Femmes savantes), die zum erstenmal auf der Bühne des Palais Royal am 11. März 1672 gegeben wurden. Der Titel darf uns nicht in die Irre führen. Die "Gelehrten Frauen" sind zuerst Preziösen; ganz allgemein wurde von den Zeitzgenossen die Preziösität angesehn.

In den "Lächerlichen Preziösen" sagt an einer Stelle Mascarille zu einer der zimperlichen Damen, sie mache ihm ganz den Eindruck, als ob sie schon eine Komödie verößt habe. Und Madelon antwortet mit selbstzufriedener Ziererei, es könne wohl etwas Richtiges daran sein. Denken

wir uns die Preziösen von Molières erster Komödie etwas älter geworden. Nach ihrem Abenteuer mit den Lakaien von Du Croisy und La Grange werden sie wohl kaum noch heiraten. Was werden sie dann treiben? Werden sie sich nicht an Mascarilles Vorschlag erinnern, der eine Académie des beaux esprits bei ihnen einrichten wollte? Und thun sie dies, so verhalten sie sich schon ganz wie die "Gelehrten Frauen" der Komödie, die wir jetzt im Auge haben.

Im Hause eines reichen Bürgers Chrysale — so sautet die höchst einfache Fabel der Komödie, bei deren Ersindung Molière meist selbständig gewesen zu sein scheint — beschäftigen sich dessen Frau Philaminte, seine Schwester Belise und seine ältere Tochter Armande mit Schwester Belise und seine ältere Tochter Armande mit litterarischen Arbeiten und allerhand gelehrten Studien. Nur die jüngere von Chrysales Töchtern Heuriette hat keine Neigung für eine derartige Thätigkeit und hält sich zurück. Sie ist in einen sein gebildeten, aber nicht vermögenden jungen Mann Clitandre verliebt, mit dessen Bater der alte Chrysale früher sehr befreundet gewesen war. Für diese Heirat verwendet sich der Bruder Chrysales, Ariste, sowie der Later auch, während Mutter und Schwester Henriette einem im Hause verkehrenden Schöngeist, Trissotin, vermählen möchten. Mann und Fraukönnen sich nicht einigen. Da erfindet Chrysales Bruder Ariste eine List: er meldet, daß Chrysale und Philaminte auf einmal ihr ganzes Vermögen verloren haben. Darauf zieht sich Trissotin, der es nur auf das Vermögen Henriettes abgesehn hatte, zurück. Clitandre will sie tropdem heiraten. abgesehn hatte, zurück. Clitandre will sie tropdem heiraten. So löst sich alles glücklich, und zwar um so mehr, als sich die Falschheit der Nachrichten Aristes herausstellt. Wenn auch die List, die Ariste anwendet, etwas plump erscheint, so ist die Lösung des Stückes hier immerhin viel

wahrscheinsicher als in den meisten Komödien Mosières; sie erklärt sich aus den Charakteren der einzelnen Personen. Bon Handlung ist auch hier wie sast überall sonst bei dem Dichter kaum etwas zu merken. Auch die "Gelehrten Frauen" sind ein satirisches Sittenvild in dramatischer Form. Das ganze Stück ist nicht daraushin gebaut, eine interessante Begebenheit spannend und dramatisch vorzussühren; es will nur an verschiedenen drastischen Beispielen die Verkehrtheit der Frauen darstellen, die in unnatürlicher Geziertheit den eigentlichen Beruf der Frau verkennen und sich mit Dingen besassen, die besser den Männern anheimfallen. Immerhin sind hier durch die Liebesintrigue Henriettes und Clitandres, sowie die Heiratspläne der Eltern die einzelnen Vilder enger mit einander verknüpft, als in den meisten anderen Komödien Mosières.

Bon den drei "Gelehrten Damen" ist Armande, die ältere Tochter Chrysales, noch vollständig Preziöse. Sie hat von der Liebe dieselbe Auffassung wie Madelon und Cathos. Hoffnungsloses Schmachten, schwärmerische Andetung; Berachtung jedes sinnlichen Triebes, das ist ihr Ideal. Die Ehe betrachtet sie als etwas Abstoßendes, Erniedrigendes; schon das Wort allein zwinge den Geist zum Schlamm herab und verlete den "zarten Sinn" durch das Bormalen garstiger Bilder. Aus dem Grund hat sie früher die Werbung Clitandres, der ihr zuerst den Hofgemacht, verächtlich abgewiesen; nichtsdestoweniger ist sie jett empört, daß er sich zu spat wäre, das Herz in Gnaden aufnehmen, das sie in ihrer Grausamseit zurückgestoßen. Ebenso preziös ist auch Belise, die altjüngserliche Schwester Chrysales. Sie glaubt, daß jedermann in sie verliebt ist, und als Clitandre sie bittet, sich zu seinen Gunsten bei Henriettes Eltern zu verwenden, hält sie das

für eine geiftreiche Finte. Henriette, so sagt sie, sei nur eine Maske, ein Pseudonym; sie müsse erröten, wenn sie bedenke, daß er sie darunter verstehe. Der Augen stumme Sprache verraten es ihr genug. Allein, sie könne nicht auf seine Wünsche eingehen. Sie wolle zwar geliebt sein, aber nicht begehrt.

In besonderem Mage zeigt sich die Preziosität dieser Damen in der großen Scene des dritten Aftes, als der Dichterling Triffotin ihnen zwei seiner Gedichte vorlieft. Diese Scene ift eine Erweiterung und Vervollkommnung ber Scene der Preziösen, in denen Mascarille sein Im= promptu zum Besten giebt. Wie dort, so unterbrechen die vor Entzücken verschmachtenden Damen den Dichter burch begeisterte Zwischenruse; sie bitten ihn zu wiederholen, sie machen ihre geistreichen Bemerkungen, und werden nicht mude, sein Talent in den Himmel zu erheben. Und Trifsotin ist ebenso preziös als sie. Er brückt sich in ge-suchten Bilbern aus, die er so geschmacklos als möglich ausmalt; die Damen nehmen dasselbe Bild ihrerseits auf und fügen noch einige geiftlosere, fabere Züge hinzu. Go ist das Gedicht, das er ihnen vorlesen will, eben erst in ihrem Sofe zur Welt gekommen. Doch Philaminte liebt, des Baters wegen, das neugeborene Kind schon zärtlich. Die Nachsicht der Damen soll ihm Mutter werden, so hofft Triffotin. Die Gedichte felbit, ein Sonett auf die Fürstin Urania, als fie das Fieber hatte, und ein Spigramm auf eine vergoldete Rutsche, welche einer hohen Dame von einem ihrer Verehrer geftiftet wurde, find ebenso geschmackvoll wie die Worte, welche sie preisen.

Die Preziosität der Damen ist aber nicht ihre einzige Thorheit. Mit Litteratur beschäftigen sie sich nicht allein; die ganze Bildung ihrer Zeit wollen sie sich zu eigen machen. Sie tragen sich mit dem großartigen Plan der Gründung einer Afademie, in der sie sich mit Physik, Moral, Geschichte, Runft und Politik beschäftigen wollen. Auch in der Philosophie zeigen sie sich bewandert und dis= futieren über die Vorzüge des Beripathetismus oder Platonismus; die Gesetze der Physik suchen sie ihren Dienstboten beizubringen; um die Aftronomie zu studieren, haben fie auf dem Speicher ein großes Fernrohr auf= gestellt und wähnen bereits erstaunliche Entdeckungen ge= macht zu haben. Philaminte glaubt Menschen im Mond gesehen zu haben, während Belise Kirchturme flar erkannt haben will. In das klaffische Altertum sind sie so ver= narrt, daß sie ihren Notar bitten, er moge die in dem Chevertrag vorkommenden Summen in Minen und Talenten, Die Daten in Iden und Ralenden ausdrücken. Ihr Hauptbestreben richtet sich aber auf die Grammatik, sie wollen die Adjettiva, Substantiva und Verben aus der Sprache bannen, die sie als verwerflich erkannt haben; sie wollen alle Silben, die ihnen anftößig erscheinen und welche zu häßlichen Wortspielen Anlag geben könnten, aus bem Französischen entfernen. In der Verfolgung ihrer, die Reinigung der Sprache betreffenden Pläne find fie fo fanatisch, daß Philaminte sogar ihr Dienstmädchen aus bem einfachen Grunde fortschieft, weil sie sich beim Sprechen ben Regeln Baugelas' nicht anbequemen fann. Diese Thätigkeit nimmt sie natürlich so sehr in Anspruch, daß fie für die Führung des Saushalts feine Zeit mehr übrig haben. So beklagt sich der arme Chrysale, daß bei ihm alles drunter und drüber gehe, weil sogar die Dienstboten, um den Damen zu gefallen, Gedichte oder Romane lesen, statt die Rüche zu besorgen.

Molière war nicht der erste, welcher die Thorheit der Frauen, die sich zu eifrig mit gelehrten Studien beschäftigten, geißelte. Im Jahre 1661 hatte Chapuzeau in

seiner Frauenakademie die gleiche Verkehrtheit angegriffen, und an einigen Einzelheiten seben wir, daß Moliere zum Teil auch durch ihn angeregt wurde. Freilich ist die geist= volle Art, wie der Meister das ganze Problem behandelt, gar nicht zu vergleichen mit dem langweiligen Gerede seines Vorgängers. Übrigens geht Molière nicht auf ihn allein zurück. Der Spanier Calderon gab in seinem Lustspiel , No hay burlas con el amor' gewiß unserm Komifer auch einige Anhaltspuntte in der Zeichnung von zwei Schweftern, von denen die eine, preziös und gelehrt, Latein studiert, die gezierte Sprache des Cultismo redet und ihre Magd ausschilt, weil sie ihr nicht den gewünschten lateinischen Autor aus ihrer Bibliothek bringt, die andere dagegen ein= fach, natürlich und liebenswürdig ift. Während für Phila= minte und Armande Chapuzeau und Calderon die Vorbilder gegeben zu haben scheinen, wird wohl Molière in der Hespérie der Visionnaires' von Desmarets de Saint= Sorlin das Borbild für Bélise gefunden haben. Freilich hat der Dichter jedesmal nur den einen oder anderen Bunkt verwertet, wie er sonst auch den Menschen seiner Um= gebung den einen oder anderen Rug ablauschte. Sonst hat er die Charaftere mit der ihm eigenen Meisterschaft gang originell zu zeichnen gewußt.

Die Charaktere der gelehrten Damen machen uns einen um so komischeren Eindruck, als ihre Beschäftigung mit gelehrten Studien und ihre Berachtung des gewöhnslich Frdischen mit recht menschlichen Leidenschaften konstraftiert. So sehr Philaminte mit ihrem Philosophentum prahlt, so heftig ist sie dei dem geringsten Anlaß; wenn ihr nicht alles nach dem Kopfe geht, giebt es sofort ein Donnerwetter, vor welchem ihr armer Mann bebt und zittert. Sie will allein im Hause das Szepter sühren; sie hat sich in den Kopf geset, daß Trissoin der Mann ihrer

Jüngsten werden wird, und will von diesem Vorhaben nicht zurücktreten, als ihr Gatte den Clitandre vorschlägt. Ihre langjährige, verdiente Köchin Martine jagt sie mit Schimpf und Schande aus dem Hause, weil sie grammatische Fehler beim Sprechen macht. Und ihre Tochter Armande zeigt sich als gleichen Geistes Kind. Sie behauptet zwar fortwährend, daß sie sich nur der Wissenschaft vermählt habe, welche die Menschen über die Welt erhebe, daß fie die fleischliche Begierde verachte, welche fie den wilden Tieren zugeselle; aber nichtsdestoweniger würde es ihr wärmster Wunsch sein, wenn Clitandre um sie anhielte. Als Henriette sich über diese Widersprüche in ihrem Wesen lustig macht, wird sie bose und drückt ihren Unwillen in recht unverblümten Worten aus. Auch Belife, die ätherischste von allen, zeigt sich der Leidenschaft des Zornes gar nicht unzugänglich, und als Chrysale ihr seine Meinung ins Gesicht gesagt hat, äußert sie sich über ihn, beffen Beift nur aus Atomen der gemeinsten Rlaffe ent= ftanden sein könne, in sehr deutlichen Ausdrücken. Wie Madelon in den "Preziösen" nicht glauben konnte, daß-Gorgibus ihr rechter Bater sei, so kann sie es nicht fassen, daß in ihren Abern dasselbe Blut fließen soll, als in benen ihres hausbackenen Bruders. Gang anderen Sinnes ist Henriette, Chrysales jüngste Tochter. Sie ift verständig und vernünftig, liebenswürdig und freundlich; ihr Ideal ist nicht Schöngeisterei und Gelehrsamkeit, sondern ein bescheidenes Familienglück an der Seite eines geliebten Gatten und im Kreise blühender Kinder. Deshalb ift sie aber nicht etwa hausbacken; sie verfügt über einen gesunden Mutterwiß und weiß die Thorheit ihrer Schwester sehr scharf zu ironisieren. Herz und Vernunft halten sich bei ihr die Wage; so sesten Charakters sie ist, sie hat doch nicht den Sigensinn und die Halsstarrigkeit so vieler Mädchen

bes Molièreschen Theaters. Sie ift gewiß die vollendetste Schöpfung einer Mädchengestalt, die Molière geschaffen, doch sehlt ihr, um vollständig ein Ideal zu sein, ein geswisser, nädchenhafter Zauber; sie spricht über manche Dinge mehr wie eine junge Frau, als wie ein junges Mädchen. Fausts Gretchen ist unendlich poetischer als sie.

Eine vorzüglich gezeichnete Figur ift Chrysale. Im Gegensatz zu ben sonstigen, stets ihrannischen Batern bei Molière ist er gutmütig, sogar schwach. Er wagt es für gewöhnlich nicht, gegen den Willen seiner Frau energisch aufzutreten. Als fie ihre Köchin aus dem Hause jagt, weil sie die Gesetze der Grammatik verletzt, möchte er gar zu gerne ihre Partei ergreifen und macht hie und da schüchterne Versuche dazu. Aber sobald seine Frau ihn zur Rede stellt, lenkt er ein; und als ihm die Galle nach= her überläuft, richtet er seine große Strafpredigt wohl= weislich an seine Schwester, nicht an Philaminte. Erst nachdem ihm sein Bruder das Unwürdige seiner Handlungs= weise vor Augen geführt, nimmt er sich zusammen und faßt den Entschluß, ein ganzer Mann zu sein. Aber er weiß, daß seine Thatfraft ihn nur zu leicht im Stiche läßt, und so bittet er die anderen, ihm nachdrücklich zur Seite zu stehen, wenn es gilt, bei der Heirat Henriettes seinen Willen durchzusetzen. Sogar Martine, die er wieder ins Haus zurückgeführt, läßt er für fich sprechen; fie fagt Philaminte viel beutlicher ins Gesicht, was sich gehört, als er es je gewagt hätte.

Die Martine ist auch eine ber am besten gelungenen Dienstmädchen-Gestalten Molières; ihrer Herrschaft treu, schon lange im Hause, scheut sie sich nicht eine Sprache zu führen, welche die Grenzen der Ehrerbietigkeit überschreitet. Weshalb ihr aber auch ein Kauderwelsch aufzwingen wollen, das sie nicht versteht? Sie will sprechen, wie ihr "der

Schnabel gewachsen ist". Was kümmert sie der Vaugelas? Überhaupt kann sie das herrische Kommandieren der Philaminte im Hause nicht leiden. "Erst wenn der Hahn gesträht hat, kräht die Henne", und "faul steht's im Haus, wenn die Frau die Hosen trägt" — sie sagt es unverblümt ihrer Herrschaft ins Gesicht; sie ist schon so lange im Hause, daß sie sich wohl ein freies Wort erlauben dars, wenn es sich um das Glück eines Kindes des Hauses handelt.

Clitandre ift ber Gatte, welcher für Benriette paft. so meint sie, und wer das Wesen des Jünglings beobachtet, wird auch der Ansicht sein, daß der Charafter dieses be= bächtigen, ruhigen, vernünftigen Mannes ganz vorzüglich für Benriettes gleichen Sinn geartet ift. Wenn er auch am Hofe verkehrt und die Vorzüge des Hoflebens hoch zu schätzen weiß, so hat er doch durchaus nicht die Manieren eines Marquis angenommen. Er ift, wie seine Braut, der Vertreter des gesunden Menschenverstandes. Molière hat seine eigenen Ideen über die Bildung der Frauen hier burch den Mund des Liebhabers aussprechen laffen. Er will nicht, wie Chrysale, daß die Frauen sich nur mit ihrem Saushalt und mit der Erziehung der Rinder beschäftigen; Frauen, deren Geistesfähigkeiten nur so weit reichen. "ein Wams von einer Hose zu unterscheiden", sind ihm kein Ideal. Unwissenheit ist auch ihm verhaßt; er liebt bei ben Frauen Beift und Wiffen, doch haßt er, "wenn sie mit erlogenem Fleiß studieren, nur um etwas zu bedeuten". Darum lobt er sich die Frau, die vor den Leuten

"Ihr Wissen zu verschweigen weiß; Sie soll nicht stets mit ihrer Bilbung glänzen, Und mehr Gelehrtheit bergen, als wir fehn. Sie soll mit Dichterworten, mit Sentenzen, Mit Geistesbligen nicht hausieren gehn."

So ift benn Molière auch hier für die goldene Mitte. Maß und Natürlichkeit, das sind die Ideale, die er stets verfolgt. Gerade diese Eigenschaften vermißte er besonders bei den Preziösen. Der Dichterling Triffotin, das Bor= bild, das sie verehren, ift gerade wegen seiner unnatürlichen Geziertheit und seiner verschrobenen, übertreibenden Ausdrucksweise bei ihnen so gut angeschrieben. Molière hatte schon einmal in der "Kritif der Frauenschule" einen Dichter= ling auf die Bühne gebracht. Bereits Lysidas war als eitler, eingebildeter und pedantischer Mensch gezeichnet worden, aber Trissotin zeigt diese Eigenschaften in er= höhtem Maße. Das felbstgefällige Schmungeln, mit dem er die Artiakeiten entgegennimmt, welche ihm die Damen in so reichem Mage entgegenbringen; die empörende Gelbst= zufriedenheit, mit der er die Verse, welche die Damen ent= zückt haben, immer noch einmal liest; die leicht gereizte Empfindlichkeit, womit er die Kritiken seines Freundes Vadius vernimmt; die leidenschaftliche Grobheit, mit der er ihm schließlich antwortet; die Schamlofigkeit, mit welcher er seine Stellung im Hause benutzt, um die Mitgift Henriettes zu erjagen — sie machen aus ihm eine recht unsympathische Persönlichkeit, deren Bild uns aber unver= geflich bleibt. Badius, der gelehrte Griechenkenner, der Die Damen auch aufsucht, zeigt nicht geringere Gitelfeit und Grobheit, aber größere Pedanterie. Er ift mehr der Gelehrte als der Dichter. Die vorzügliche Scene, in der die beiden Herren einander zuerst mit übertriebenen Lobsprüchen überhäufen, dann aber ihre gegenseitigen Werfe, ohne es zu wissen, mit den schärfsten Worten fritisieren, und, — als klar wird, um wen es sich handelt — zu den flegelhaftesten Schimpfereien übergeben, war, wie die Zeit= genoffen sofort bemerkten, der Wirklichkeit nachgebildet worden. Denn Triffotin und Badius waren Porträts.

Bei den ersten Aufsührungen war der Name des Dichters Tricotin; jedermann konnte schon aus dieser Form ersehen, daß Molidre den bekannten, von Boileau so häusig angegriffenen Litteraten, den Abbé Cotin im Auge gehabt habe. Später änderte Mosidre den Namen in Trissotin um, den "dreimal Thörichten". Der eigentliche Träger des Namens wurde dadurch kaum weniger erkenndar; es wurde ihm auf diese Weise nur noch ein sehr wenig schmeichelhaftes Epitheton an den Namen gehängt. Badius bedeutete den gelehrten Menage; den Bornamen Gilles, sateinisch Aegidius, hatte Mosidre in Badius umgeändert. Was die Ihentissierung dieser beiden Personen über seden Zweisel erhebt, ist der Umstand, daß die von Trissotin vorgelesenen Gedichte ganz wörtlich den Werken des Abbé entnommen sind. Das Sonnet besindet sich Seite 386, das Madrigal Seite 443 seiner "Oeuvres galantes".

Nicht ohne Grund hat Molière Boileau in den Streit ber beiden Schöngeister hineingezogen. Jeder Leser der Werke Boileaus weiß, daß der Satirifer fortwährend in feinen Versen den Abbe Cotin verfolgt. Cotin seinerseits hatte dem Herrn de "Bipereaux", wie er in boshafter Weise ben Namen seines Widersachers Despréaux entstellte, giftig geantwortet und flagte ihn der menschlichen und göttlichen Majestätsbeleidigung an. Go ift es leicht möglich, daß Boileau seinen Freund veranlaßte, Cotin vor dem Publikum lächerlich zu machen. Molière hatte übrigens felbst Grunde genug, den galanten Abbe anzugreifen. Er hatte sich bereits 1666/67 in seiner "uneigennützigen Kritik ber Satiren der Reit" über die Schauspieler in so belei= Digender Weise ausgesprochen, daß Molière sich gefränkt fühlen mußte. Er hatte sie als infame, gottlose Beiden gebrandmarkt, benen man feine größeren Schimpfnamen geben könne, als ihren eigenen Ramen. In der "Satire

der Satiren" hatte er noch direkter Molière angegriffen, indem er seine schlechten Berse als des Auspfeifens wert bezeichnet hatte und über Boileaus schlechten Geschmack her= fiel, der Molière wie einen Helden preise. Er sei nicht so thöricht, und wurde nie aus einem Poffenreißer einen Salbgott machen. Das waren Gründe genug, um eine berbe Antwort zu rechtfertigen. Die Gründe, weshalb Molière den Ménage angreift, sind dagegen nicht so leicht ersichtlich. Nichtsdestoweniger kann darüber kein Zweifel sein, daß Ménage unter der Maske des Badius gemeint sei. Auch er war der größte Kenner des Griechischen, hatte sich manche litterarische Diebstähle zu schulden kommen lassen, war besonders ftolz auf seine Eklogen, und war von Boileau nur im Vorbeigehen in seinen Satiren gestreift worden. Außerdem scheint wirklich ein Streit zwischen Cotin und Badius aus ähnlichem Anlaß, wie hier in der Komödie zwischen den zwei Dichtern, stattgefunden zu haben. Menage war verständig genug, sich über Molières Satire nicht auf= zuhalten; dagegen konnte Cotin sich nicht darüber tröften. Er war so niedergeschlagen, daß er es z. B. nicht über fich brachte, seine Kollegen, die Mitglieder der Akademie zu begleiten, als fie sich im selben Monat zum König besgaben, um ihm für die Übernahme des Protektorats der Akademie zu danken. Er fürchtete wohl den Spott des Monarchen.

Sonst in der Stadt entsesselte die Komödie der "Gelehrten Frauen" keinen Sturm wie die früheren Lustspiele
unsers Dichters. Die Krankheit, über die sich Molidre
lustig machte, war — abgesehn von ihrer preziösen Seite —
damals noch nicht so sehr verbreitet. Erst viel später, im
XVIII. Jahrhundert, als die Damen gelehrtere Studien
zu treiben begannen, griffen einige Litteraten den Dichter
an, als ob er die Sache der Ignoranz versochten hätte.

Und doch hatte er deutlich genug seinen Standpunkt in den Worten Clitandres auseinandergesetzt. Es ist nun ein= mal das Los jedes Satirikers, daß seine Absichten miß= verstanden oder böswillig entstellt werden.

Molières "Gelehrte Frauen" find eine seiner vollendetsten Schöpfungen; das Stück ist besser gebaut als die meisten anderen; die Lösung weniger unwahrscheinlich; die Charaktere sind vorzüglich gezeichnet; die Sprache ist klassisch. Molière war noch in voller Schaffenskraft. Solche Werke berechtigten noch zu den schönsten Hoffnungen. Aber schon lauerte der Tod im Verborgenen auf den Dichter. Allerlei Unannehmlichkeiten und Enttäuschungen sollten sein Ende beschleunigen.

In den Balletkomödien, die der Meister für den König geschrieben, spielte naturgemäß die Musik keine ge= ringe Rolle. Ein Florentiner Komponist, der schon längere Zeit in Frankreich weilte und im Laufe der Zeit bei Sofe zu großer Beliebtheit gelangt war, der berühmte Lulli, war fein Mitarbeiter für die musikalischen Teile gewesen. Er hatte sogar manchmal an der Seite Molières Rollen in biesen Komödien übernommen. So stellte er im Mr. de Pourceaugnac einen der possenhaften italienischen Arzte bar, welche ben armen Limufiner verfolgen, ben Signor Chiacherone, im Bürger-Edelmann den Mufti, der die groteske Ceremonie leitet; in seinem Spiel soll er un= beschreiblich komisch gewesen sein. Molières Verhältnis zum Italiener war sehr freundschaftlich. Er lud ihn häufig zu sich nach Auteuil, und als Lulli im Jahre 1670 eine größere Summe brauchte, um die Ausgaben zu decken, die ihm durch den Bau eines Hauses erwachsen waren, lieh er ihm ohne weiteres die Summe von 11 000 L. Doch Lulli hatte einen schlechten Charafter. Er war nicht bloß eine rücksichtslose, ehraeizige Strebernatur, sondern auch

falsch und hinterliftig. Da Molière das große Interesse ausnuten wollte, welches der Hof und das Bublikum an ber Aufführung von Musikkomödien nahmen, war es sein Wunsch gewesen, sich mit Lulli zu associieren und den König um Gewährung eines Privilegs für die Aufführung berartiger Stücke zu bitten. Alles war schon verabredet: ber Anteil eines jeden war ausgemacht. Lulli schien ganz einverstanden. Nichtsbestoweniger fam er seinem Freunde verräterisch zuvor und erwirkte für sich allein ein Privileg, das die Aufführung von Musikstücken in Frankreich von seiner Erlaubnis abhängig machte und den andern Theatern die Bahl der Musiker, die sie verwenden durften, vorschrieb. Wohl vermochte Molière, der sich sofort auch nach Versailles aufmachte, für sich eine gewisse Beschränkung dieses Privilegs au erwirfen, aber er mußte zu seiner großen Betrübnis merken, daß sein Herr und König dem Italiener viel gnädiger gefinnt war als ihm. So hatte ihm denn die Treulosigkeit des Florentiners, mit dem er natürlich sofort brach, die Gunft seines Königs entrissen. Wohl sette er sich nun mit einem anderen Musiker Charpentier in Ver= bindung und trug ihm auf, die Mufit für die Gräfin von Escarbagnas, die er auf dem Palais Royal geben wollte, zu komponieren; auch sicherte er sich seine Mitarbeiterschaft für eine neue Balletkomödie, die er in der Arbeit hatte. ben "Eingebildeten Kranken"; aber er mußte fich doch fagen, daß es unter diesen Umftänden für ihn ein Ding der Un= möglichkeit sein würde, solche Stücke vor dem König aufzuführen, denn Lulli würde nie anderen Musikern als den seinigen geftatten, die Ohren Seiner Majeftat zu entzucken. Vielleicht, daß Molière durch Bitten und Intrigue etwas hätte erreichen können, aber die Schleichwege Lullis ver= schmähte er. Verbittert zog er sich in sein Theater zurück. Auf seine Gesundheit hatten diese Erfahrungen die

nachteiligste Wirkung. Seit langerer Zeit hatte fich sein Zustand wieder verschlimmert. Der Husten ließ nicht nach; fortwährende Magenbeschwerden kamen hinzu. Der bedauernswerte Dichter konnte sich nur noch von Misch nähren. Diese physischen Übel wurden noch vermehrt durch seine gedrückte seelische Stimmung. Wir werden wohl nicht irre gehen, wenn wir Molière für einen Sypochonder halten. Von Hause aus neigte sein Temperament zur Melancholie. Die Zeitgenoffen haben öfters ben merkwürdigen Wider= spruch zwischen seinem duftern, ftillen, zuruckgezogenen Wesen und der ausgelassenen Beiterkeit seiner Stücke hervorgehoben. In Gesellschaft sprach er nicht viel. Die Gin= samfeit seines Landhäuschens in Auteuil zog er allen lärmenden Bergnügungen vor. Das sorgenvolle Leben, welches er führte, der Kummer, die Enttäuschungen, auch seine Magenkrankheit thaten das ihrige, um diesen Zustand zu verschlimmern. Im Jahre 1670 bereits war ein ge= hässiges Vamphlet von Le Boulanger de Chalussay er= schienen, das den Dichter offen als Sypochonder verspottete. "Der hypochondrische Elomire oder die gerächten Arzte" (Elomire hypocondre ou les médecins vengés) — so sautet ber Titel dieses Pasquills — wirft ein intereffantes, wenn auch tendenziös gefärbtes Licht auf die Beziehungen Molières zur Medizin. Wie es bei Hypochondern so oft ber Fall ist, scheint er zuerst das größte Vertrauen in die Arzte gesett zu haben, später aber um so entschiedener zu vollständiger Stepfis übergegangen zu fein. Go fehr er sich über die Seilmittel der damaligen Arzneikunst luftig machte, aus uns überlieferten Rechnungen sehen wir, daß er doch zwei Apotheker Frapin und Dupré beschäftigte. Wir wissen sogar, daß man ihn während einer Be= klemmung an einem Tage viermal zur Aber ließ. Seit dem Jahre 1669 hatte er einen ständigen Arzt Mauvillain.

Dieser galt freilich bei der Fakultät als Reger. Es ist sehr möglich, daß Molière sich zuerst an die berühmten könig-lichen Ürzte wandte, und als sie ihm nicht helsen konnten und er die Hohlheit ihrer Wissenschaft erkannte, einem ihrer ärgsten Gegner sein Vertrauen schenkte. Das oben erwähnte Pamphlet läßt ihn zuerst die Hilfe der bekannten Mediziner, dann die der Spezialisten und Charlatane anrufen. Um die Arzte fo oft in seinen Komodien auf= treten zu laffen, mußte er eine ganze Menge bei der Arbeit gesehen und sich eine genaue Kenntnis der Medizin er= worden haben. Denn die Art, wie er sie auftreten läßt, entspricht durchaus der Wirklichkeit. Als er aber sah, daß alle ihre Ratschläge ihm nicht nützen konnten, und die Krankheit immer drückender wurde, bemächtigte sich die ärgste Enttäuschung seiner Seele. Nachdem hierzu noch die seelische Verstimmung kam, als er, wie bereits erzählt, von seinem Freunde verraten wurde und die Gunft seines Königs verlor, da schien ihm das ganze Leben vergällt. In dieser Stimmung konnte er wohl die Worte sprechen, welche ihm die Tradition in den Mund legte: "So lange mein Leben in gleicher Weise Lust und Leid vereinte, habe ich mich für glücklich gehalten. Aber heute, wo ich von ber Mühsal so erdrückt bin, daß ich auf keinen Augenblick Befriedigung und Annehmlichkeit mehr rechnen kann, sehe ich wohl, daß ich den Kampf aufgeben muß; gegen Schmerz und Drangsal, die mir keinen Augenblick Ruhe mehr gönnen, kann ich nicht mehr standhalten. Aber wie sehr muß ber Mensch leiden, bevor er stirbt! Fedoch fühle ich, daß es mit mir zu Ende geht."

Trot aller Entmutigung fühlte sich der Meister doch bis zusett als Komiker. Er wußte, daß seine Krankheit keinen Spaß mehr verstand und ihn den einen oder anderen Tag erbarmungssos auf das Totenbett strecken würde; und boch fand er den Mut, in einem Luftspiel voll aussgelassenster Heiterkeit einen Eingebildeten Kranken' auf der Bühne dem Gelächter preiszugeben. Die wirkliche Krankeheit war zu ernst, als daß sie den Gegenstand einer Komödie hätte ausmachen können. Aber auch ein Stück über die Thorheit eines gesunden Menschen, der sich frank wähnt und als krank gebärdet, konnte ihm Gelegenheit geben, sich über die Hohlheit der medizinischen Wissenschaft, die ihn schmählich im Stich gelassen, gründlich auszusprechen. Auf dem Totenbette raffte er sich auf und warf den Heilskünsstern den Fehdehandschuh noch einmal ins Gesicht. Er wollte nicht sterben, ohne ihnen noch zum letztenmal gründslich seine Meinung gesagt zu haben.

Das persönliche Moment spielt in Molières dramatischer Thätigkeit stets eine große Rolle. Aber bei aller Subsiektivität bleibt er stets unbefangen genug, um nie wie ein Lyriker im Drama seine eigenen Empfindungen in den Bordergrund zu drängen. So ist denn auch sein, Einsgebildeter Kranker' (le Malade imaginaire) eine durchaus dramatische Schöpfung, ein Lustsviel wie die

anderen auch.

Auch an seiner Kompositionsweise hält er hier sest. Die Fabel ist ebenso dürftig wie unwahrscheinlich. Ein reicher Bürger aus Paris, Argan, der im Grunde ganz gesund ist, sich aber von einer schweren Krankheit betroffen wähnt, steht so sehr unter der Herrschaft der ihn behandelnben Arzte und hat eine solche Verehrung sür die Medizin, daß er seine Tochter Angelique durchaus einem jungen Arzte Thomas Diasoirus zur Frau geben will. Angelique hat aber einen gewissen Cleante im Kopfe und sträubt sich, von ihrer Zose Toinette unterstützt, kräftig gegen den Heiratsplan ihres Vaters. So denkt Argan bereits daran, dem eigennützigen Rate seiner Frau Belie, der Stiesmutter

Angeliques, zu folgen, welche ihn gerne allein beerben möchte, und seine Tochter ins Aloster zu schicken. Toinette weiß es aber so einzurichten, daß er einerseits die wahren Beweggrunde seiner Frau, anderseits die aufrichtige Liebe seiner Tochter zu ihm erkennt. Nunmehr hätte er gegen die Heirat mit Cleante nichts mehr einzuwenden, wenn er Urzt ware. Denn einen Urzt will er burchaus im Saufe und in der Familie haben. Da macht ihm plötlich sein Bruder Béralde den Borschlag, er möchte doch selber Arzt werden, um in sich selbst alle Mittel zu seiner Beilung zu finden. Sofort läßt er eine "ihm befreundete" Fakultät herbeikommen, die Argan in seiner eigenen Wohnung uns verweilt zum Doctor medicinae promoviert. Den Schluß, der noch abenteuerlicher ist, als der des Bürgeredelmannes, set noch abenkeitriget in, uts det des Intgetedennames, scheint Molière eigentlich nur gedichtet zu haben, um das Bergnügen zu haben, die komische Ceremonie einer Doktorpromotion, welche von Tanz und Gesang begleitet das Stück besonders glänzend zu schließen imstande war, auf die Bühne zu bringen. Nach jedem Afte gab es ein Inter= mezzo mit Gesang und Tanz, doch war sonst der Zusammenshang mit dem Inhalt der Komödie ganz lose. Das Stück war also als Balletkomödie gedacht. Molière hatte den ausdrücklichen Bunsch, Ludwig XIV. nach seiner Rückfehr vom Arieg durch diese Komödie zu erfreuen. Im Prolog ließ er durch Hirten und Hirtinnen den Ruhm des großen Königs in dithhrambischen Worten verkünden. Um fo schmerzlicher wird es für den Dichter gewesen sein, durch Lullis gemeine Intriquen gezwungen zu werden, die Romödie zuerst nur auf seinem Theater zu geben.

Auch hier hat Molière auf die Ausarbeitung der Charaftere sein besonderes Augenmerk gerichtet. Argan ist von der Sorge um seine Gesundheit so ausschließlich in Anspruch genommen, daß er ihr alles unterordnet. Seine Tochter soll

nur beshalb einen Arzt heiraten, damit er einen medizinisch gebildeten Schwiegersohn im Hause habe. Db es ihr bas Berg bricht, aus dem Grund ihre Jugendliebe aufgeben zu muffen, ift ihm gleichgültig. Er benkt nur an fich und seine Krankheit. Diese Krankheit beschäftigt ihn von morgens bis abends und von abends bis morgens. Vor jedem Luftzug hat er entsetliche Angst. Keiner darf vor ihm zu laut sprechen, denn es könnte ihm Kopfweh ver= ursachen. Er bilbet sich ein, selber fein lautes Wort sprechen zu können, und schreit dabei sein Dienstmädchen im Borne — in den er häufig genug gerät — ganz ordentlich an. Er meint ohne die Stütze eines Stockes nicht gehen zu können und sitzt den langen lieben Tag, im Schlafrock, die Schlafmütze auf bem Ropf, auf feinem mit Kiffen besetzten Krankenstuhl. Nur von Zeit zu Zeit zwingt ihn eines der zahlreichen Heilmittel seines Arztes, auf einige Augenblicke zu verschwinden. Wer ihn bemit= leidet, ist seiner Sympathie sicher. So betet er seine Frau an, die ihn wie ein kleines Kind verhätschelt; da= gegen schimpft er fortwährend auf das Dienstmädchen, das ihn auslacht. Niemand darf fich herausnehmen ihn für gefund auszugeben. Bor seinen Arzten hat er großen Respekt. Er ift auf die genaue Beobachtung ihrer Bor= schriften so bedacht, daß er sich z. B. frägt, ob er besser daran thäte, beim Auf- und Abgehen, wie es ihm Herr Burgon geraten hat, sein Zimmer von oben nach unten, ober von rechts nach links zu durchkreuzen. Sobald er Arzte erblickt, bittet er um eine Konsultation, auch wenn fie um gang anderer Dinge willen kommen. Jede Kleinig= feit erregt sein Interesse, wenn sie sich auf seine Krankheit bezieht. So frägt er 3. B. beforgt den herrn Diafoirus, wieviel Salzkörner man in ein weiches Gi streuen solle. Diesen schwachen, egvistischen Menschen an der Rase herum=

zuführen ist für seine listige Frau, die es nur auf seine Erbschaft absieht, leicht. Sie schmeichelt ihm nur, um ihn desto besser in Sicherheit zu wiegen und ihn allmählich um sein ganzes Vermögen zu bringen. Dies merkt die Zofe Toinette sehr wohl; auch sie ist, wie Martine, dem Hause, in dem sie dient, treu ergeben, dabei schlau und verständig und von einer unversiegbaren Lustigkeit, die sie einen tollen Streich nach dem anderen begehen läßt. Verstleidet sie sich nicht sogar als Arzt, um Argan anzusühren und die Ärzte, die sie so häusig im Hause sieht, nachzusäffen?

Die beiden Liebenden find nicht farblose Liebhaber= typen. Angelique ist ein gutes, braves Mädchen, das seinem Bater trot aller seiner Schwächen treu ergeben ift. Dabei fehlt es ihr weder an Witz noch Entschlossenheit; auch versschmäht sie es keineswegs zur Lift zu greifen, wenn es gilt, ihrem leidenschaftlich geliebten Cléante ihre Treue zu bezeugen. Und auch er ist sofort bereit Intriquen zu er= finnen und auszuführen, um die Gelegenheit zu finden fie zu sehen. So führt er sich bei ihrem Bater als Ber= treter ihres verreiften Gesanglehrers ein und bringt es fertig, in einer fingierten Gefangftunde fie vor dem Bater und seinem Nebenbuhler seiner heißen Liebe zu versichern. Der Mitbewerber ist übrigens keineswegs gefährlich. Wie soll der pedantische, trockene Thomas Diafoirus überhaupt ein Mädchenherz gewinnen können, wenn er seiner An= gebeteten nicht anders den Hof zu machen weiß, als da= burch, daß er ihr seine These über den Blutumlauf überreicht und sie einlädt, der Sektion einer Frau beizuwohnen? Er ift Arzt vom Scheitel bis zur Sohle, und wie die Molière= schen Arzte sind — die übrigens der Wirklichkeit ent= sprachen —, wissen wir bereits aus den anderen Komödien. Hier erreicht die Satire berfelben aber den höchsten Bunkt.

Die Herren Diafoirus, Bater und Sohn, und Berr Burgon find die hervorragenosten Vertreter jener veralteten Wissenschaft. Der alte Diafoirus rühmt es an seinem Sohne, daß er sich blindlings den Ansichten der Alten anschließe, daß er niemals von einer einmal gefaßten Meinung zu= rudtrete, daß er nie die neu aufgekommenen Entdedungen und Erfindungen habe verstehen ober überhaupt fennen lernen wollen. In der Diagnostif machen sie sich die Sache ziemlich leicht, wenn sie mit der Ansicht ihres Rollegen Burgon nicht übereinstimmen. Ein paar gelehrte Ausdrücke ober eine seichte Bemerkung helfen über ben Widerspruch sofort hinweg. Biel wichtiger ift es, daß die Kranken die verabreichten Heilmittel in ungerader Zahl einnehmen und den Anordnungen der Arzte aufs haar folgen. Thun sie das nicht, so stehen sie nicht an, ihnen den Tod zu wünschen.

Bis in die Ceremonie der Doktorpromotion hinein verfolgt Molière die Arzte. In Wirklichkeit ging die Ceremonie ähnlich vor sich, wie sie Molière dargestellt hat. Die ganze Fakultät führte in corpore unter Musikbegleitung ben Kandidaten in den Saal. Nach einigen lateinischen Reden nahm der Prafes das Wort, um auf die Rechte und Pflichten ber Arzte hinzuweisen. Dann wurde ihm die Doktormütze aufgesetzt, ein Ring an den Finger geftedt und ein goldener Gürtel gegeben. Endlich brachte man ihm das Buch des Hippokrates, er legte die Hand darauf und leistete den Eid. Molière hat aber die ganze Ceremonie ins Lächerliche gezogen, indem er die Arzte gegen ihre Gewohnheit ein sinnloses Rüchenlatein sprechen und Examinatoren und Kandidaten in Übertreibungen jeglicher Art schwelgen läßt. Der blinde Gehorsam, das Hauptverdienst des Arztes, wird bem jungen Bacalaureus eingeprägt. Er muß schwören, daß er stets sein wolle "in

omnibus consultationibus ancieni aviso aut bono aut mauvaiso, de non jamais se servire de remediis aucunis quam de ceux seulement doctae facultatis, maladus dût-il crevare et mori de suo malo." Das Examen ist nicht besonders schwer. Jede Krankheit wird auf dieselbe Beise kuriert. Für Bassersucht, Lungenentzündung, Asthma, Fieber und Atmungsbeschwerden weiß der Kandidat nur das eine Mittel: "Clysterium donare, postea seignare, ensuita purgare," und wenn das nichts nütz "reseignare, repurgare et reclysterisare." Bosser Entzücken rust das ganze Kollegium dann auß: "Bene bene bene respondere; dignus, dignus est intrare in nostro docto corpore."

Molière hat aber nicht bloß in dieser possenhaften Ceremonie und in den Geftalten der drei Arzte die Medizin angegriffen. Eine Auseinandersetzung über die Seilkunft lag ihm fo fehr am Berzen, daß er die ganze dritte Scene bes britten Aftes einer prinzipiellen Erörterung über die Medizin widmete. Argans Bruder Beralde, welcher hier ber Vertreter des gesunden Menschenverstandes ist, macht feinem Bruder Vorwürfe, daß er fo blindlings einer Runft Glauben schenke, die doch zur Seilung der Menschen gar nichts vermöge. Rur die Natur könne helfen, wenn man frank sei. Eine Utopie sei es, sich vorzustellen, daß man sie durch die ungeduldige Anwendung von Seilmitteln aller Art forrigieren könne. Und er rät ihm die Komödien Molidres sich anzusehen, in welchen die ganze Thorheit ber Medizin in frassen Bildern vorgeführt werde. Aber Argan antwortet mit den bedeutsamen Worten, die um so größere Beachtung verdienen, als Molière selbst todfrank war, als er schrieb: "Wenn ich Arzt wäre, würde ich mich an der Unverschämtheit dieses Mannes schon rächen; und wenn er frank ware, wurde ich ihn ohne Sulfe dahin=

fterben lassen. Er könnte noch soviel bitten, ich würde ihm nicht den geringsten Aberlaß, nicht das geringste Alhstier verschreiben; ich würde ihm sagen: Krepiere, frepiere! das wird dich lehren, ein andermal die Fakultät zu verspotten!" Béralde antwortet ihm, Mossière werde sich wohl hüten, die Ärzte um Kat zu fragen; er sei der Ansicht, daß sich dies nur die Stärksten und Küstigsten leisten könnten; die, welche genug Kraft in sich hätten, die Heilmittel mit der Krankheit über sich ergehen zu lassen; er dagegen habe nur soviel Kraft, sein Übel zu tragen.

Geradezu tragischen Eindruck machen diese Worte, wenn man bedenkt, daß Molière, als er diese Scene spielte, unmittelbar vor seinem Tode stand. Die erste Aufführung bes "Eingebildeten Kranken" fand am Freitag, den 10. Februar 1673 statt. Am darauffolgenden Sonntag und Dienstag wurde bas Stud wiederholt. Als am Freitag ben 17. das Stück noch einmal gegeben werden sollte, war ber Zustand des Dichters so besorgniserregend, daß seine Frau und Baron ihn dringend baten, an dem Tage doch nicht zu spielen. Aber Molière antwortete, wie die Überlieferung zu erzählen weiß: "Wie wollt Ihr benn, daß ich es thue? Fünfzig arme Theaterarbeiter haben nur ihren Tagelohn zum Leben. Was werden sie thun, wenn man nicht spielt? Ich würde mir Bernachlässigung meiner Pflicht vorwerfen, wenn ich sie um einen Tagelohn brächte, fo lange es für mich noch eine Möglichkeit gabe, zu fpielen."

Und er spielte; er, der Todkranke, spielte die Rolle des eingebildeten Kranken bis zu Ende. Mit welcher Anstrengung und in welcher Stimmung, kann man sich denken. In der letzten Scene, als der lustigste, ausgelassenste Mummenschanz auf der Bühne tollte, wurde er im Augenblick, wo er den Eidschwur leisten sollte und das Wort juro sprach, von einer Konvulsion ergriffen; aber da er

sah, daß das Publikum es merkte, verbarg er hinter erswungenem Lachen seinen Schmerz. Das Stück ging zu Ende. Totenbleich und am ganzen Leibe zitternd mußte er nach Hause getragen werden. Er nahm eine Aleinigskeit zu sich und legte sich zu Bett. Alsbald sing der Husten wieder an und so stark, daß er auch Blut brach. Baron, der ihm beistand, erschraf und eilte aus dem Zimmer, um Molidres Frau herbeizurusen. Zwei barmsherzige Schwestern, denen er in seinem Hause Gastfreundsschaft gewährt hatte, blieben allein bei ihm. Der Husten ließ nicht nach, und das Blut floß ihm in solcher Menge aus dem Munde, daß es ihn erstickte. Als Baron und Armande eintraten, war er bereits eine Leiche.

Es war um zehn Uhr abends. Welch bittere Fronie des Schickfals liegt nicht im Tode des großen Komikers! Mitten unter den Freuden des Karnevals, den eingebildeten Kranken spielend, noch in einigen letzten Worten der ohn-mächtigen Kunft der Ürzte spottend, ein erzwungenes Lächeln auf den Lippen, kämpfte er mit dem Tode. Welche Tragik, das Läuten der Todesglocke mitten unter dem Schellengeklingel des Karnevals! Doch nicht bloß Trauer empfinden wir, wenn wir Molière unter seiner possenhaften Kleidung mit dem Tode ringen sehen. Wir sagten es eben: sein Tod ist tragisch. Und in der Tragödie gesellt sich immer zu der Wehmut, die wir beim Tod eines gesliebten Heldenhaftes Verhalten. Die Bühne ist das Schlachtfeld des dramatischen Dichters. Sterben, indem man die anderen zum Lachen bringt, um seine Pflicht dis zuletzt zu erfüllen, das ist ein Tod, der tiefe Chrsurcht, die aufsrichtigste Bewunderung erheischt. Es ist der Tod eines Helden. So verneigen wir uns denn vor dem großen Dichter, vor dem großen Manne, der starb, wie er gelebt,

treu seiner Pflicht, immer ehrenhaft, standhaft bis zum letten Atemzuge.

Als Armande den Tod ihres Mannes hatte heran= nahen sehen, hatte sie nach einem Priester geschickt. Db Molière selbst den Bunsch nach christlichem Beistande ausgesprochen, vermögen wir nicht zu entscheiden. Der Dichter gehörte zur Gemeinde St. Eustache. Die Priefter dieser Kirche weigerten sich aber zu kommen, und bis ein gefügiger Bfarrer gefunden war, hatte Molière ausgelitten. Run fragte es sich, ob der Dichter ein firchliches Begräbnis erhalten durfte. Als Schauspieler, der nicht Buße ge= than, galt er in den Augen der Kirche als erkommuniziert und durfte firchliche Bestattung nicht beanspruchen. Der Erzbischof von Paris, der ihm ohnehin — wie der ganze Klerus — nicht freundlich gesinnt war, wollte keine Ausnahme gestatten. Da eilte Armande nach St. Germain und warf sich dem König zu Füßen. Ludwig XIV. war burch den Tod des großen Komifers wohl aufrichtig betrübt; anderseits wollte er aber einen Zwist mit der Kirche verhüten. So befahl er dem Prälaten einen Standal zu vermeiden. Der Erzbischof ließ sich zu einem Ausgleich herbei. Er erlaubte zwar amtlich die firchliche Bestattung im Friedhofe St. Eustache, doch unter der Bedingung, daß das Begräbnis nachts stattfände, ohne irgend welchen Bomp und nur unter der Begleitung von zwei Prieftern.

Da diese Verhandlungen einige Zeit in Anspruch genommen, wurde Mosière erst am vierten Tage nach dem Tode, am Dienstag, den 21. Februar beigesetzt. Um 9 Uhr abends fand das Begräbnis statt. Mosières Zugehörigkeit zur Zunft der Tapezierer war es vielleicht zu verdanken, daß trot des ausdrücklichen Besehls des Erzbischofs die Beerdigung doch seierlicher vor sich ging. Bier Geistliche trugen den Sarg, der mit den Abzeichen der Zunft geschmückt war, zum Kirchhofe, sechs Chorknaben trugen Kerzen, und mehrere Lakaien folgten mit Wachsleuchtern. Freilich scheint man nachher den Körper, der zuerst in der Mitte des Kirchhofs am Fuße des Kreuzes begraben war, heimlich fortgeschafft und längs der Mauer, an der Stelle, wo die Totgeborenen lagen, also in nicht geweihter Erde beigesetzt zu haben. Die Kirche hatte den "Tartuffe" nicht vergessen und rächte sich am toten Dichter.

vergessen und rächte sich am toten Dichter.
Im Jahre 1792, zur Zeit der großen Revolution, grub man die Leiche Molières aus. Die Gebeine, die man sand — und die vielleicht gar nicht die seinigen sind — wurden mit den sterblichen Resten Lasontaines im Père Lachaise bestattet, wo ein Mausoleum das Andenken

der beiden Dichter wach erhält.

Ein viel lebendigeres Denkmal hatte sich aber Molière im Herzen der Menschen errichtet. Seine beiden Freunde Lafontaine und Boileau wurden in den Versen, die sie seinem Andenken widmeten, seiner Bedeutung vollständig gerecht. Als Plautus und Terenz in einer Person des sang ihn der Fabeldichter in einem Grabgedichte. Boileau machte in einer an Racine gerichteten Epistel auf den leidenschaftlichen Widerstand aufmerksam, dem seine Komödie einstens bei den Zeitgenossen begegnet war, ein Widerstand, der wohl am besten geeignet ist, sein Streben in helles Licht zu sehen. Nach seinem Tode freilich, so schloß er wehmütig, habe man bald eingesehen, was man an ihm verloren. Die Komödie liege zerschmettert am Boden und dürfe kaum hoffen, wieder zu Ehren zu geslangen.

Außerordentlich zahlreich sind die Gedichte, die auf Molières Tod geschrieben wurden, ebenso außerordentlich verschieden. Seine Freunde, zu denen übrigens auch zwei Geistliche zu gehören scheinen, der spätere Bischof von

Avranches Huët und der Pater Bouhours, erkennen sehr wohl an, daß er in seiner Komödie nicht bloß habe untershalten, sondern auch die Sitten und Fehler seiner Zeitsgenossen habe satirissieren wollen. Selbst ein zur alten Richtung gehörender Litterat, Chapelain, bezeichnet ihn als den Plautus und Terenz des Jahrhunderts. Leidenschaftslich verfolgen ihn dis in den Tod hinein die Zeloten und Ürzte. Sein Tod auf der Bühne, als eingebildeter Kranker mitten unter dem Gelächter des Publikums, giebt ihnen willkommenen Anlaß zu ebenso gemeinen als wislosen Berhöhnungen. Und auch die Dichterlinge versehen dem toten Löwen den Sseishnen sie ihn als Possenreißer im Geschmack der Hösslinge, als böswilligen Satiriker, als Feind Gottes, des Gesehes und der Ärzte.

Dag die Stände, welche er in seinen Komödien unerbittlich verfolgt hatte, ihm auch im Tode noch grollten, kann man verstehen. Daß aber auch solche, die ihm im Leben nahe gestanden, kaum nachdem er die Augen ge= schlossen, seinem Andenken undankbar wurden, ist bitter. Sein Pflegesohn Baron verließ bereits zu Oftern 1673 mit dem Schauspieler La Thorillere, der Beauval und ihrem Mann das Theater des Palais Royal, um zur rivalisierenden Truppe des Hôtel de Bourgogne überzu= treten. Einen solchen Schritt hatte Molière gewiß als die schmählichste Fahnenflucht angesehn. Gerade um die Zeit, wo der Chef verschwand, hätte die Truppe um so ein= mütiger zusammenhalten müffen. Es war dies um so not= wendiger, als schwere Zeiten für Molières Truppe an= brachen. Der König hatte seinem Bunftling Lulli den Saal des Palais Royal gegeben und so die Truppe ge= zwungen, sich ein neues Heim zu suchen. Es scheint, daß er überhaupt den Blan gehabt habe, Molières Truppe mit der des Hôtel de Bourgogne zu verschmelzen. Vorsläufig ging aber Armande nicht auf den Vorschlag ein. Sie behauptete sich in ihrem Theater der Rue Guénégaud — dort hatte sie ihren Wohnsit aufgeschlagen. Dank den Stücken ihres Mannes und dem Talente des aus dem Maraistheater zu ihr übergetretenen Schauspielers Rosimont machte sie sogar sehr gute Geschäfte. Im Jahre 1679 wußte sie berühmte Tragödin Champmeslé aus dem Hôtel de Bourgogne zu sich herüberzuziehen und hatte nun auch die Möglichkeit, mit Erfolg die Tragödien Racines bei sich

aufzuführen.

Armandes Vermögensverhältnisse waren nach dem Tode ihres Mannes durchaus zufriedenstellend. Sie hatte von ihm ein sehr ansehnliches Bermögen geerbt; bei ber Aufführung von Stücken ihres Gemahls bezog fie nach wie vor den Autoren=Anteil; nichtsdestoweniger scheint sie das Andenken ihres Mannes wenig pietätvoll bewahrt zu haben. So trug fie fein Bedenken, Molières ,Don Juan' durch Thomas Corneille in Verse umsehen zu lassen; daß es ihr eine hübsche Summe einbrachte, wird ihr wohl die Saupt= fache gewesen sein. Ihren Mann hatte sie überhaupt bald so sehr vergessen, daß sie bereits vier Jahre nach dem Tode bes Dichters, am 31. Mai 1677 eine neue Che einging; man hat sie durch den Hinweis darauf zu entschuldigen gesucht, daß sie wegen einiger standaloser Brozesse, in die fie verwickelt worden war, eines männlichen Schutes durchaus bedurft hätte. Wohl nicht mit Recht. Armande war selbständig genug, um nötigenfalls sich selbst zu schüten. Sie wird aber ihren Mann überhaupt niemals wirklich ge-liebt haben. Er war für sie zu groß. Sie war zu egoistisch und zu kalt, zu gefallsüchtig und zu gewöhnlich, um an ber Seite eines außerordentlichen Mannes glücklich zu fein. Alls Gemahlin bes Schauspielers Guerin d'Estriche, ber

vom Marais-Theater ins Hôtel Guénégaud übergetreten

war, genoß sie das Glud, beffen sie wurdig war.

Db sie den Undank noch dadurch verschärfte, daß sie ihre Tochter aus erster She schlecht behandelte und ihres Vermögens beraubte, wagen wir nicht zu entscheiden. Zedenfalls lebte diese, als sie majorenn wurde, im Aloster und heiratete erst sünf Jahre nach dem Tode ihrer Mutter einen Witwer, Claude de Montalant. Ihre She blied kinderlos. Mit ihr starb Molières Geschlecht fünfzig Jahre nach seinem Tode aus. — Armande selbst verschied den 30. November 1700, nachdem sie sich sechs Jahre vorher vom Theater zurückgezogen hatte. Bereits vorher hatte aber Ludwig XIV. seinen Plan, die beiden großen Theater von Paris, das Hôtel de Bourgogne und das Hôtel Guénégaud, das frühere Palais Royal, zu vereinigen, verwirtlicht. Am 18. August 1680 hatten sich beide Truppen zu einer einzigen verschmolzen, zur Comédie française.

Dieses Theater, welches noch heutzutage den Ruhm der französischen Bühne aufrecht erhält, sieht gerne auf Molière als seinen ursprünglichen Schöpfer zurück. "La maison de Molière' nennt es sich mit Stolz. Ist es aber berechtigt, diesen Namen zu führen? Lebt Molières Trabition noch auf seiner Bühne? Hat Molière sich die Jahrhunderte hindurch als "führender Geist" der französ

sischen Komödie erwiesen?

Sehen wir die Eigenart unseres Dichters etwas genauer an. Molières Bedeutung ift doppelter Art. Er ift sowohl ein Possendichter ersten Ranges als auch der eigentliche Schöpfer des satirischen Sitten= und Charakter= Luftspiels. In äfthetischer Hinsicht ift er ebenso bedeutend als Dichter des Arztes wider Willen' wie als Verfasser des Misanthropen' oder der "Gelehrten Frauen'. Reiner vor ihm hatte die Technik der Posse, welche auf die Lach=

muskeln der Zuschauer unwiderstehliche Wirkung ausübt, ebenso genial gehandhabt als er. Keiner hatte aber auch ber Menschen Fehler und Schwächen fo scharf zu beobachten und so treu wiederzugeben vermocht als er - auch Corneille nicht. — Keiner hatte noch vor ihm gewagt, auf ber "tomischen Bühne" zeitgemäße Fragen in großem Stile zu behandeln, beftehende Ginrichtungen anzugreifen, Sitten und Zustände litterarischer, religiöser oder allgemein kultu-reller Art zu verspotten. Vor ihm war die Gattung der Komödie in der That untergeordnet; er erhob sie zu einer poetischen Gattung, die den nachhaltigften Ginfluß auf das Leben seines Bolfes ausüben konnte. Auf seine eigenartige Kompositionsweise brauchen wir nicht mehr näher einzugehen. Gie fteht unter bem Ginfluffe bes Pringips, bas ihn sein ganzes Leben lang geleitet zu haben scheint. Überall und stets ift es fein Beftreben, die Ratur zu beobachten und der Natur zu folgen. Und ebenso wie er alles bekämpft, was der Natur widerstrebt, sei es, daß es sich in gezierter Redeweise, gesuchter Kleidung, scheinheiligem Wesen kundgiebt, sei es, daß es im Zwange besteht, ben man der Reigung des Herzens oder dem Triebe des Inftinkte auferlegt, ebenso verachtet er im Bau feiner Stücke die künstliche, der Realität des Lebens widersprechende Intrigue, und läßt die Menschen fommen und geben und die Dinge aufeinanderfolgen wie im wirklichen Leben. Wie der klassische Dichter stets, und namentlich in Frankreich zur Zeit Ludwig XIV., weiß er das Unwichtige, Episoden= hafte hinter das Wichtige, Bedeutende zurücktreten zu laffen. Die Darstellung bes Charafters, die treue Wiedergabe ber einzelnen fulturellen Büge, und die Satire berselben, das ist das einzige, was ihm der Beachtung wert dünkt; Fabel, Intrigue und Lösung find ihm Nebensache.

Reiner der späteren Komödiendichter hat die ver=

schiedenen schriftstellerischen Eigenschaften Molières wieder= um in sich vereinigt. Darum ist er bis heutzutage in der Geschichte der Komödie noch unerreicht. Seine Nachsolger in der französisischen Litteratur haben immer nur die eine oder andere Seite seines Wesens in sich aufzunehmen und zu verwerten vermocht; hier und da haben sie ihn zwar nach der einen Richtung übertroffen, so namentlich in dem änßeren Bau der Stücke; umsomehr lassen sie aber dann

nach der anderen Richtung nach.

Das ift zum Beispiel der Fall bei seinem unmittel= baren Nachfolger Regnard. Seine Stücke weisen sprudelnde Luftigkeit und heitersten Sumor auf und find oft beffer gebaut als die Molièreschen, wie auch manche seiner Charaftere vorzüglich getroffen sind. Doch fehlt es dem Dichter durchaus an philosophischer Tiefe der Auffassung; auch hat er nie wie Molière daran gedacht, die Schäden seiner Zeit an den Pranger zu stellen und durch die Schärfe seiner Satire zu geißeln. So haben denn seine Stücke seine Zeit= genoffen nie in Aufregung versett. Dasfelbe läßt fich auch

von Dancourt und Dufresny sagen.

Der erste, der nach Molidre wiederum durch die Satire der Komödie ein Laster der Zeit ernst und energisch verfolgen sollte, ift am Anfang des XVIII. Jahrhunderts Lesage in seinem "Turcaret"; unerbittlich geht er mit dem unerfättlichen Durft der Zeit nach Gold zu Gericht und brandmarkt die Finanzleute aufs schärffte. Wie er im satirischen Sittenbilde dem großen Dichter nacheifert, fo Deftouches im Charafterbild. Er ift offenbar beftrebt, Die Porträtgalerie Molières zu vervollständigen. Dem Misanthropen und Geizigen will er den Unentschlosseneu, den Lästerer, den Zudringlichen, den Streber, den Prahler, an die Seite stellen; aber so fein und witzig diese Charaftere auch analysiert werden, sie bleiben doch mehr kalte Ab=

straktionen denn lebensvolle Menschen. Auch Viron in seiner Metromanie 1738 und Gresset in seinem Boshaften 1747 wissen es Molière doch eigentlich nur nach der einen oder anderen Seite nachzumachen. Marivaux schlägt ganz andere Bahnen ein als unser Dichter. In seinen garten und eleganten Salonstücken lebt, wenn auch feiner und geschmackvoller, sogar eine Art Preziosität wieder auf. Bei aller Verschiedenheit steht die bürgerliche Komödie der Mitte des Jahrhunderts, welche auch wiederum wie Molière in seiner Schule ber Ehemänner und der Frauen Thesen diskutiert, unserm Dichter näher. Freilich sehen es Nivelle de la Chaussée und Diderot in ihren Sittenbildern und Charafterstücken auf Rührung ab, aber nichtsdestoweniger geht das moralische Grundprinzip, durch welches sie sich leiten lassen, in gewisser Hinsicht doch auch auf das Molièresche Streben nach Natur, wie es sich etwa im Misanthropen' kundgiebt, zurück. An übersprudelnder Luftigkeit und feinfter Beobachtung, an Schärfe der Charafteristif und Tragweite der Satire kommen nur Beaumarchais' "Barbier von Sevilla" und "Hochzeit des Figaro' den großen Stücken unseres Dichters gleich. Freislich durchweht Beaumarchais' Werk noch ein ungleich schingerer Wind, als Molières kampfesfroheste Schöpfungen. Der ägende, zerstörungslustige Wig des XVIII. Jahrshunderts hat den bei Molière fast immer zu Grunde liegenden spielenden Sumor verdrängt.

Am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts nimmt Molières Komödie keinen hervorragenden Plat ein. Scribe sieht es in seinen oberflächlichen, prosaischen Lustspielen nur auf die Intrigue ab, und Alfred de Musset ist in seinen Stücken — vielleicht mit der einzigen Ausenahme des Chandelier, der etwas an George Dandin ersinnert, — entweder romantisch oder preziös. Um so

lebensvoller erfteht Molières Geift in der Mitte bes Jahrhunderts in Emile Augiers Luftspielen wieder auf. Wenn auch ohne die geniale Verve unseres Komikers, be= handelt dieser Dramatiker doch ähnliche Probleme auf ähn-liche Weise. Der Bau seiner Stücke ist sogar entschieden viel beffer. Herrn Birnbaums Schwiegersohn (le Gendre de Mr. Poirier) ist ein Luftspiel, das hinsichtlich der Satire und Charafteristif den Bergleich mit dem Bürger=Edel= manne durchaus nicht zu scheuen braucht. Und Augiers ganze, auf Wahrheit und Natürlichkeit hinsteuernde Grund= richtung hat mit berjenigen Molières viele Berührungs= punkte. Überhaupt hat die dramatische Litteratur der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, vielleicht ohne es zu ahnen, sich in Molières Gefolgschaft begeben. Die Sucht, die Probleme des Familienlebens, der Gefellschaft, ber Religion auf der Bühne zu diskutieren, geht in letzter Instanz doch auf unseren Dichter zurück. Freilich werden Diese Fragen heutzutage meiftens im Ernfte erörtert, während er sie stets in das Kleid der Komödie gehüllt hat. Im Grunde genommen ist aber er der Schöpfer des "Thesenstücks". Und manche der modernen französischen Dramatiker haben auch in ihren Sittenbildern die Form der Komödie bewahrt. Paillerons "Welt, in der man sich langweilt" (le Monde où l'on s'ennuie) ift ein modernes Seitenstück zu den "Gelehrten Frauen". Auch die Posse hat in unserer Zeit wieder einen großen Aufschwung ge= nommen. In der Führung der Handlung ift fie sogar der Molièreschen entschieden weit überlegen. Die Charakteristik und Satire mit ber Posse zu verbinden, haben übrigens einige Molière abgelauscht. So ist Labiches "Mr. Perrichon" eine Gestalt, in der echtes Molièresches Leben pulsiert. Molière ist in Frankreich bis heutzutage modern ge= blieben.

Auf die Komödie der anderen europäischen Völker ist sein Einfluß ebenfalls maßgebend gewesen. Goldonis Reform des italienischen Theaters, sein Versuch, die Stegreifkomödie durch das Charakterlustspiel zu ersehen, ist in bewußter Anlehnung an Molière erfolgt. Er hat den großen Franzosen stets als seinen Meister verehrt und war sein Leben lang bestrebt ihm nachzueisern.

Noch enger als Goldoni hat sich der dänische Dichter

Noch enger als Goldoni hat sich der dänische Dichter Holberg an Molière gehalten. Er hat viele seiner Typen und Charaftere entlehnt; seine sittliche Tendenz hat er übernommen; er baut seine Stücke nach seinem Muster und sucht dieselben komischen Wirkungen zu erzielen; freilich ist alles dei ihm roher und trivialer, alles aber auch echt

dänisch national.

Auch in England haben einige Dramatiker Molière nachzuahmen versucht. Namentlich sind es in der Kestau-rationszeit Wycherlen, Congreve und Dryden gewesen, die sich zum Teil sogar sehr eng an unsern Dichter hielten; freilich übersetzen sie ihn ins Derbe und Rohe und versfolgten sogar Tendenzen, die den seinigen entgegengesetzt waren; sie wollten ihr Publikum nur amüsieren und thaten es skrupellos auf Kosten der Moral und des Anstandes.

In Deutschland wirkte unter den Ersten Frau Gottssched für den Dichter. Lessing nahm ihn in seinen ersten Stücken zum Muster. Namentlich waren es aber Roßebne, der ihm seine niedrig komischen Jüge ablauschte, und Issland, der in seinen sittlich ernsteren Komödien Ausbeute suchte. Es wäre zu wünschen gewesen, daß unsere dramatischen Dichter sich intensiver mit ihm beschäftigt hätten. Die deutsche Komödie hätte viel von ihm zu lernen gehabt. In der letzten Zeit ist bei uns das Studium Molières im Ausschwung begriffen. Auf unseren Bühnen werden häufig Molièresche Stücke gegeben. Wir haben heutzutage

vorzügliche Übersetzungen des Dichters. Er ist aber tropdem im großen Bublitum noch nicht befannt genug. Jeder Deutsche sollte sich stets vergegenwärtigen, was der größte deutsche Schriftsteller, was Goethe von ihm fagte. Ecker= mann teilt uns unter dem Datum des 12. Mai 1825 folgende Worte aus Goethes Munde mit: "Molière ift so groß, daß man immer von neuem erstaunt, wenn man ihn wiederlieft. Er ift ein Mann für fich; feine Stücke grenzen ans Tragische; sie find apprehensiv, und niemand hat den Mut es ihm nachzuthun. Ich lese von Molière alle Jahre einige Stücke, sowie ich auch von Zeit zu Zeit Kupfer nach den großen italienischen Meistern betrachte. Denn wir fleinen Menschen sind nicht fähig, die Größe solcher Dinge in uns zu bewahren, und wir müssen daher von Beit zu Zeit immer dahin zurückfehren, um folche Gin= brücke in uns aufzufrischen." Als Edermann am 29. Januar 1826 Molière einen reinen Menschen nannte, antwortete Goethe: "Ja, reiner Mensch, das ift das eigentliche Wort, was man von ihm sagen kann, es ist an ihm nichts ver= bogen und verbildet. Und nun diese Großheit! Er beherrschte die Sitten seiner Zeit, wogegen aber unser Iffland und Robebue sich von den Sitten der ihrigen beherrschen ließen und darin beschränkt und befangen waren. Molière züchtigte die Menschen, indem er sie in ihrer Wahrheit zeichnete." Am 28. März des folgenden Jahres redet Goethe zu Edermann über Bühne und Bühnenwirksamkeit und behauptet: "Wenn wir unsere modernen Zwecke lernen wollen, uns auf dem Theater zu benehmen, so wäre Molière ber Mann, an den wir uns zu wenden hätten." Und er fährt fort: "Ich fenne und liebe Molière feit meiner Jugend und habe während meines ganzen Lebens von ihm gelernt. Ich unterlasse nicht, jährlich von ihm einige Stücke zu lesen, um mich immer im Berkehr bes Vortrefslichen zu erhalten. Es ist nicht bloß das vollendete, künstlerische Verfahren, was mich an ihm entzückt, sondern vorzüglich auch das liebenswürdige Naturell, das hochsgebildete Innere des Dichters. Es ist in ihm eine Grazie und ein Takt für das Schickliche, und ein Ton des seinen Umgangs, wie es seine angeborene schöne Natur nur im täglichen Verkehr mit den vorzüglichsten Menschen seines Jahrhunderts erreichen konnte. — Von Menander kenne ich nur die wenigen Vruchstücke; aber diese geben mir von ihm gleichsalls eine so hohe Idee, daß ich diesen großen Griechen für den einzigen Menschen halte, der mit Molière wäre zu veraleichen gewesen!"

### Wichtigste Litteraturangaben über das Studium Rosidres und seiner Verke

-

Biographie. Die ältesten Angaben über Molière finden fich - natürlich in tendenziös gefärbtem Lichte - in den Bampbleten. die ihn bei Unlag ber Frauenschule' angriffen (vgl. Rap. V. S. 99 ff.), und im Clomire Sppocondre (vgl. Rap. VIII. S. 234) bes Boulanger de Chalussay, ebenso auch in der gegen Molières Frau gerichteten Schmähichrift ,La Fameuse comédienne'. Sehr wertvolle Angaben über die Aufführung seiner Stude finden wir im Registre de La Grange ed. Eb. Thierry 1876 (vgl. Rap. III. S. 57). Derfelbe perdiente Schauspieler und Freund bes Dichters verfaßte auch die erfte Biographie des Komifers, die im Jahre 1682 als Borwort gu feiner Ausgabe ber Berte bes Dichters erichien (neu herausgegeben in der großen Molièreausgabe von Despois et Mesnard I, XIIff.). Anekdotenhaft und oft recht unzuverläffig, aber doch noch aus bem Munde von Molières Zeitgenoffen schöpfend ift die Vie de Mr. de Molière von Le Gallois de Grimarest 1705. Bis zu Anfang bes XIX. Jahrhunderts ift biefes Buch die Sauptquelle aller Biographien Molières gemejen. Erft mit ber Arbeit von Beffara: Dissertation sur J. B. Pocquelin M. 1821, ber fich auf Urkunden bes Bivilftandregifters ftust, und mit dem Werte Tafchereaus .Histoire de la vie et des ouvrages de Molière" 1825 beginnt eine neue Aera. Bis 1863, wo das Wert in 5. Auflage erschien, war Taichereau das maggebende, biographische Werk. Die Autorität Grimarefts gerftorte endgultig Bagin in feinen Etudes sur les commencements et les dernières années de la vie de Molière

(Rev. des deux mondes, Juliheft 1847/48). Neues Licht in die Geschichte Molières, seiner Familie und ber ihm sonst nabestebenden bringen die forgfältigen, auf urfundlichem Material fich aufbauenden Arbeiten von Eudore Soulié: Recherches sur Molière et sa famille 1863 und Jal: Dictionnaire critique de Biographie et d'histoire 1864, 2. Aufl. 1872, welche burch Loiseleur: Points obscurs de la vie de Molière 1877 perpollständigt wurden. Um die Molièrestudien noch gründlicher zu betreiben, gründete G. Monval 1879 die Zeitschrift Molieriste, welche gehn Sahre hindurch ber Mittelpunkt des Molièrestudiums in Frankreich gewesen ist. Zu gleicher Zeit begann man sich auch in Deutschland mit dem Dichter intenfiv zu beschäftigen. 1879 gründete Schweiter eine Molière= zeitschrift "Molière und seine Buhne, Molière=Museum", die bis jum Märg 1884 lebte, und an welcher die hauptfächlichen beutschen Molieristen Mahrenholt, Mangold, Fritsche, Sumbert, Laun und Knörich regen Anteil nahmen. Auch die Zeitschr. f. neufrang. Spr. u. Litt. von Roerting und Roschwitz und das Archiv für b. Stud. d. neueren Spr. u. Litt. halfen durch die Aufnahme gablreicher Arbeiten über Molière von nun an auch in Deutsch= land bem Studium Molières auf. Kaft gleichzeitig erschienen bie ebenso geschmactvoll und anregend geschriebene, als auch damals zu= verläffige Arbeit von Lotheifen: Molière, fein Leben und feine Werke (1880), und die gründliche, gelehrte, aber trocene Arbeit von Mahrenholt: Molières Leben und Berte vom Standpunkt ber heutigen Forschung, im II. Bande ber Frang. Studien; auch in fleinerer Fassung als: Molière, Einführung in das Leben und die Werke des Dichters (1883). Auch in Frankreich fuhr man fort sich mit bem Dichter zu beschäftigen. 1885 erschien die ausgezeichnete, nur die Anekdotenlitteratur zu fehr berücksichtigende Biographie Molières von Moland: M., sa vie et ses ouvrages, furze Reit darauf die in jeder Hinsicht vorzüglichen, querst in der Revue des deux mondes in einzelnen Artifeln, bann unter bem Titel "la Comédie de Molière, l'auteur et le milieu" herausgegebenen Arbeiten von Larroumet (1886, 2. Aufl. 1887). Von fatholijchem, speziell jesuitischem Standpunkt aus schrieb P. Kreiten "Molières Leben und Werfe" (1887). Bei weitem die vollständigste, mit bewunderungswertem Gleiß und peinlichster Genauigkeit ausgeführte, aber nur für das gelehrte Publikum berechnete Viographie ist die 1889 als X. Bb. der großen Molièreausgabe (vgl. u.) herausgegebene Notice diographique sur Molière (486 enggedruckte Seiten) von Paul Mesnard. Endlich sei die das große Publikum vorzüglich vrientierende, in kurzen, martigen Zügen das Wichtigste zusammensfassende biographische Stizze von Morf "Molière" (Deutsche Rundschau, Mai 1897) erwähnt.

Unsgaben. Die Bafis jeden wiffenschaftlichen Studiums Molières bildet die in der Sammlung der Grands écrivains de la France von Despois und Mesnard beforgte, muftergultige Musgabe ber Oeuvres de Molière, mit Lexikon und grammatischer Ab= handlung von A. und B. Desfeuilles, in 13 Banden mit einem Album (1873-1900). Die besten sonstigen frangösischen Ausgaben bürften wohl sein: die von Moland: Oeuvres complètes de Molière, in 7 Bon. 1863/64, 2. Ausa., 1880/84: Rougust: Théâtre complet de Molière, in 8 Bon., 1882/83; Pauln: Les oeuvres de Molière 1872/74, dann 1888, 8 Bbe.; A. France: Les Oeuvres de J. B. P. Molière, 4 Bbe. 1889/92. Außerordentlich gahlreich find die billigen Schulausgaben; es fei besonders auf die zwar flein gedruckte, aber vollftanbige Ausgabe bes Berlages Sachette in 3 Bbn. hingewiesen. Bon den deutschen Ausgaben verdienen besondere Er= wähnung Laun: Molière mit beutschem Kommentar, Ginleitungen und Erfurjen, fortgesett von Anorich; und Fritiche: Ausgewählte Luftspiele, erklärt von S. F.

Übersetzungen. Die besten deutschen Übersetzungen sind unstreitig die vom Grasen Baudissin, 1865/67, 4 Bde., in fünfsüßigen, reimlosen Jamben, und namentlich die von Fulba, 1892, die aber leider nur die Meisterwerke des Dichters, den "Tartusse", "Misanthropen", die "Gelehrten Frauen" in freiem, gereimten Bersmaß und den "Geizigen" in Prosa bietet. Recht ledern sind die Übersetzungen von Laun, sowohl die in Alexandrinern als auch die in paarweise gereimten Jamben.

Quellen. Molières Verhältnis zu der italienischen Komödie ist namentlich untersucht worden von Moland: Molière et la comédie italienne 1867. Seine Beziehungen zu den Alten bespricht Mahrenholz in: M. und die römische Komödie (Arch. f. neuere Spr. u. Litt. Bd. 56, S. 241/264) und Keinhardstöttner: Plaut.

Lustspiele in späterer Bearbeitung (Leipzig 1880, Bb. I.). Sein Berhältnis zu Spanien untersucht Mahrenholz in M. und sein Berhältnis zur spanischen Komödie (Arch. Bb. 60, S. 284 ff.). Seine Beziehungen zu den zeitgenössischen Dramatikern lassen sich am besten auf Grund von Fournel: Les contemporains de Molière (3 Bbe., Paris 1863) ersorschen. Für jedes Lustspiel sind z. T. sehr sorzsättige Einzeluntersuchungen angestellt worden, deren Titel in Bibliographien (vgl. u.) nachgesucht werden mögen.

Molière als Künftler. Manches findet sich schon bei Humbert: Molière, Shakespeare und die deutsche Kritik (Leipzig 1869). Vorzüglich sind die Artikel von L. Vivier im Molièriste VIII: L'art de Molière. Recht Beherzigenswertes bietet Sarcey: Quarante ans de théâtre, Molière (1900); auch Beiß' Buch über Molière behandelt die äkthetische Seite von M.s. Birken geistvoll, wenn auch manchmal paradog. Bethge untersucht eingehend in seiner aus einer Erlanger Dissertation hervorgegangenen Abhandlung in Zeitschr. f. franz. Spr. u. Litt. (XXI, S. 253) die Technik Molières. Im Zusammenhang sucht Dettinger in seiner "Komit Molières" (Straßburg 1901) die Üsthetik des Dichters zu behandeln. Endlich möge auf Verfassers, Groteske Satire bei Molière?" in den Abhandlungen z. rom. Philol. (Festgabe für Gröber 1899) hinsgewiesen werden.

Theater- und Kulturverhältnisse. Für M.s Theater ist die beste Quelle Despois: Le théâtre français sous Louis XIV (Paris 1874) und Fournel: Le théâtre au 17° siècle. La comédie. Auch H. Fritsche: Wosières Bühne und ihre Einrichtung, an der Spitze seiner Avare-Ausgabe (1886) ist erwähnenswert. Die preziösen Berhältnisse M.s zur Medizin: Rahnaud: Les médecins du temps de Molière.

Sprache. Ein monumentales Werk ersten Ranges ist Livet: Lexique de la langue de Molière, comparée à celle des écrivains de son temps (3 Bbc. 1896). Recht lesenswert ist Brunetière: La langue de Molière (Revue des deux mondes 15. Dez. 1898). Die Namen der in den Komödien austretenden Personen untersucht H. Fritsche in seinem Namenbuch zu Mossères Werken mit philologischen und historischen Ersäuterungen (1868, 2. Auss. 1887). über Gramm. u. Lexifalisches vgl. auch die große Molièreausgabe XII, XIII (vgl. v. unter "Ausgaben").

Einzelfragen. Die zwei Fragen, welche am meiften Staub aufgewirbelt haben, find die Armande= und die Tartuffe= Frage. Bezüglich ber fo oft und leidenschaftlich erörterten Frage über Armandes herkunft fei besonders verwiesen auf die icharfen Auseinandersetzungen von Schuch hardt (Allgem. Zeitung v. 29. Mai 1873). Gaston Baris (Revue critique, 3 Août 1878 in einer Besprechung von Loiseleur) und Maggoni: Nuova Antologia (1887, 95) La Vita di Molière secondo gli ultimi studi. Über den "Tartuffe" giebt es - wie über den "Misanthropen" zwei ausgezeichnete Monographien, v. Mangold: Molières , Tartuffe' (Oppeln 1881) und Besseloffstn: Etudy o Molièrye, "Tartuffe" (Mostau 1879). Die fo vielfach umftrittene religiöse Frage des . Tartuffe' ist am tiefsten von folgenden Forschern erörtert worden: im liberalen Ginne von Baul Janet: La philosophie de Molière (Revue des deux mondes Bb. 44, 1881) und René Doumic: La question de Tartuffe. Le Correspondant (1890). Despois 1. e. S. 225 vertritt eber einen vermittelnden Standpunkt. Brunetiere in seinen Etudes critiques neigt mehr nach ber anderen Seite. Rreiten l. c. möchte aus bem "Tartuffe" ein gegen bie Sansenisten gerichtetes jesuitisches Barteiwert machen, erörtert aber auch fonft vom katholischen Standpunkt bie gange Frage.

Bildnisse des Dichters. Das älteste Porträt Molières ist von Mignard und stammt etwa aus dem Anfang der sechziger Jahre. Es stellt den Dichter als Cäsar im Purpurkleide des Imperators und den Lorbeerkranz auf dem Haupte in Corneilles "Mort de Pompée' dar. Aus Grund dieses Bildes sind alle späteren idealisierenden Bilder gemacht worden, auch die berühmte Büste von Houdon. Biel interessanter ist das Bild des Privatmannes Molière, von einem nicht bekannten Maler, vielleicht Sebastien Bourdon, welches den Dichter wohl in späteren Jahren, und wohl in leidendem Zustand, mit schwermütigem Gesichtsansdruck darstellt (j. unsere Abbildung). Das Original besindet sich in der Galerie des Herzogs von Aumale in Chantilh. Ein Kupserstich von Simonin stellt endlich Molière als Sganarelle

dar. (Über andere Zeichnungen vgl. Mahrenholt, Zeitschr. f. neufr. Spr. u. Litt. 11. 1889.)

Bibliographisches. Alles Nähere kann in den speziellen Molière-Bibliographien nachgesehen werden, von denen Mahrensholt in seiner Molière-Biographie dis zum Jahre 1881 und Mesnard im 11. Bb. der großen Molière-Ausgabe dis 1893 ansgeführt seien. Über die später erschienenen Arbeiten vgl. die Supplementheste in Gröbers Zeitschrift und die bibliographischen Zusammenstellungen im "Litteraturblatt für germ. u. rom. Philoslogie" von Neumann u. Behaghel oder in der "Zeitschrist für frz. Spr. u. Litt.".



## Molières Meisterwerke

In deutscher Übertraanna

#### Ludwig Sulda

Dritte vermehrte Auflage -Geheftet M. 6.50; elegant gebunden M. 7.50

In halt: Tartiff. — Der Misanthrov. — Die gelehrten Frauen. — Die Schule ber Frauen. — Die Schule ber Chemanner. — Amphitryon. — Der Geizige. — Der eingebildete Kranke.

## Molières ausgewählte Werke

Abersett von S. S. Bierling. Mit Einleitung von Paul Lindau

3 Bande. - Gebunden (Cotta'iche Bibliothet ber Weltlitteratur a M. 1 .- ) M. 3 .-.

Band 1. Molidre in Deutschland. In halt: Indau. Bierlings Nachricht von Molidres Leben und Schriften. Die lächerlichen Preziösen.
Die Männerichnie. Die Franzenschute. Artiif der Franzenschuse. Ton
Juan. Der Menichenteind.
Band 2. Bend 3. George Dandin. Der adelige Bürger. Die gesehrten Franzen. Der
Tranke in der Sinkstung

Rrante in ber Einbildung.

Derlag von Ernst Bofmann & Co. in Berlin SW. 46, Bedemannftr. 2

### Fackeling durch Kunst und Kultur

Bon Georg Reben

160 Seiten. - Geheftet M. 2,50; fein gebunden M. 3,50

## igenossische Franzosen

Litteraturgeschichtliche Essays

### Dr. Max Rordau

365 Seiten — Geheftet M. 5,60; fein gebunden M. 6,80

Inhaltsauszug:

Romandicter: Balgac — Michelet — Ebm. be Goncourt — Anat. France — Maupaffant - "brei Gifersuchtsftudien", u. a. m.

Die drei Gurffen: Berlaine - Mallarme - Diery

Dramatiker: A. Dumas - Brieur - Bervieu - Maur. Donnah - Frang. be Curel - .. andere Broblem=Dramatifer", u. a. m. Cyrano be Bergerac - Frangofifche Ginftuffe auf Schiffers "Don Carlos".

## Geisteshelden

Eine Sammlung von Biographieen

Bisher erschienen folgende - einzeln fäufliche - Bande:

Anzengruber. 2. Aufl. Don Dr. Unton Bettelheim. [4]

Bocklin. Don Benri Mendelfohn. [40] v. Buch. Siehe: Bumboldt. [39] Carlyle, 2. Unff. Don Prof. Dr. G. v. Schulze- Gaevernit. [6] Columbus. Don Prof. Dr. Sophus Ange. [5] Cotta. Don Minister Dr. Albert Schäffle. [18] Dante. Don Pfarrer Dr. Joh. Andr. Scartaggini. [21] Darwin. Don Prof. Dr. Wilhelm Preyer. [19] Galliei. Siehe: Kepler. [22] Görres. Don Prof. Dr. J. A. Sepp. [28] Goethe. Don Prof. Dr. Kichard M. Meyer. 2. Anst. Preisgefront. [13/15] Bölderlin. \* Reuter. 2. Auft. Von Dr. Ud. Wilbrandt. [2/3] A. v. Humboldt. \* L. v. Buch. Von Prof. Dr. Günther. [39] Jahn. Don Dr. f. G. Schultheiß. Preisgefront. [7] Kepler. \* Galilei. Don Prof. Dr. S. Günther. [22] Lessing. Don Privatdozent Dr. K. Borinski. [34/35] List, Friedrich. Don Carl Jentich. [41] Luther. I. II, 1. Don Prof. Dr. Arn. E. Berger. [16/17.27] Moltke. 3 Bde. Don Gberftleutn. Dr. May Jähns. [10/11. 37/88] Montesquieu. Don Prof. Dr. 21b. Sorel. [20] Mozart. Von Prof. Dr. O. fleischer. [33] Peter der Grosse. Von Dr. K. Waliszewski. [30/81] Reuter. Siehe: Bolderlin. [2/3] Schiller. Don Prof. Dr. Otto Harnack. [28/29] Schopenhauer. Don Konful Dr. Eduard Brifebach. [25/26] Shakipere. Don Prof. Dr. Alois Brandl. [8] Spinoza. Don Prof. Dr. Wilhelm Bolin. [9] Stanley. Don Paul Reichard. [24] Stein. Don Dr. fr. Neubauer. Preisgefront. [12] Tennyson. Don Orof. Dr. E. Koeppel. [32] Cizian. Don Dr. Georg Gronau. [36] Walther v. d. Vogelweide. 2. Aufl. D. Drof. U. E. Schonbach. [1]

<sup>\*</sup> Bei Bestellung genügt Angabe der eingeklammerten Band: No. \*

Die in Causenden von Exemplaren verbreitete, angesehenste Biographieen-Sammlung ihrer Art

## "Geisteshelden"

bildet einen unentbehrlichen Bestandteil aller öffentlichen, Schulund Privat-Bibliotheken; sie gewährt einen bildenden und anregenden Cesescheiten Männer und Frauen, reise wie reisende Ceser. Die "Geisteshelden" bieten in erschöpfender Dielseitigkeit Cebensbilder aus allen Gebieten der Kultur, Litteratur, Kunst und Wissenschaft. Der Umfang der gediegen und geschmackvoll ausgestatteten Bände umfaßt je 200—300 Druckseiten. Der Cext ist nicht durch gelehrte Ummerkungen beschwert; Weiterstrebenden wird im Unhang durch genane Quellenangaben Material gewährt.

### - In Vorbereitung: -

Friedrich der Grosse (Archivrat Dr. Georg Winter)
Rapoleon I. (Professor Alois Schulte)
Cromwell (Professor Wolfg. Michael)
Hdam smith (Professor Rich. Ehrenberg)
Uhland (Professor Erich Schmidt)
Hebbel (Professor Rich. M. Werner)
Hans Sachs (Privatdozent Max Herrmann)
Byron (Professor Emil Koeppel)
Belmholtz (Professor Hugo Kronecker)
Beethoven (Professor A. Sandberger)
Richard Wagner (Professor Max Koch)
Grillparzer (Dr. Hans Sittenberger)

Jeder Band ift selbständig und einzeln fäuflich.
Die Sammlung fann allmählich in Zwischenräumen von Wochen oder Monaten besoach werden.

Preis des Fandes: Geh. 2A. 2.40; Leinenband 2A. 3.20; Halbfranzband 2A. 3.80

### Biographische Blätter

### Jahrbuch für lebensgeschichtliche gunft und Forschung

Unter Mitwirkung von Prof. f. v. Bezold, A. Brandl, S. Günther, O. Corenz, J. Minor, f. Ratel, Er. Schmidt, A. E. Schönbach u. A.

herausgegeben von

#### Dr. Anton Bettelheim

2 Bbe. — Jeber Bb. (500 Seiten Ley. Format) ift felbftanbig u. einzeln fauflich. Geheftet nur Dt. 5,-; fein gebunden Dt. 6,50.





PQ 1852 S4 Schneegans, Heinrich Molière

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

